



B.49995



90000005426

Google





B.49995



UNIVERSITEITSBIBLIOT
90000005426

Jay Google

# GRAMMAIRE LATINE

À L'USAGE

DES

#### CLASSES INFÉRIEURES ET MOYENNES

DU

# COLLÉGE ROYAL FRANÇAIS

PAR

F. G. A. MULLACH, DOCTEUR EN PHILOSOPHIE, ETC.



#### BERLIN, DUNCKER ET HUMBLOT.

PARIS, J. RENOUARD ET COMP.

GENÈVE, L' KESSMANN., 1841. BRUXELLES, C. MUQUARDT.



### PRÉFACE.

Depuis longtemps il fallait aux classes inférieures et movennes du collége royal français pour l'enseignement du latin un guide approprié aux besoins de ce gymnase. Les anciens manuels étant trop imparfaits pour rester en usage, on a employé pendant plusieurs années l'abrégé de la grammaire latine de M. Zumpt, conçu en allemand. Cet ouvrage paraissait préférable à beaucoup d'autres du même genre, en particulier parce qu'il s'agissait de préparer les élèves à la grammaire du même auteur dont on fait usage dans les classes supérieures. Cependant l'expérience a prouvé qu'une exposition claire des principes de la langue latine, écrite en français, est indispensable aux élèves de notre gym-C'est pourquoi je fus chargé il y a un an, d'écrire un livre qui pût remplacer l'abrégé allemand cidessus mentionné ou de composer sur un nouveau plan un manuel propre à servir de base à l'instruction dans toutes les classes. Mes nombreuses occupations et d'autres travaux littéraires ne me laissant pas le temps

nécessaire pour un ouvrage d'une plus grande étendue, je me suis borné pour le moment à publier une grammaire élémentaire dans laquelle j'ai suivi en grande partie la marche et la méthode de l'abrégé allemand, sans m'astreindre partout à l'ordre et à l'énonciation des règles. En même temps je n'ai pas laissé de profiter des ouvrages de plusieurs autres grammairiens; j'ai consulté nommément les grammaires de MM. Grotefend, Billroth, Ramshorn, Vaucher et Dutrey.

Berlin, le 2 Mars 1841.

F. G. A. Mullach.

### TABLE DES CHAPITRES.

|          |                               |          |         |               | -      |             |            |       | _                                            |
|----------|-------------------------------|----------|---------|---------------|--------|-------------|------------|-------|----------------------------------------------|
| D-16     | **                            |          |         |               |        |             |            |       | Page                                         |
| Préface. | • * *                         | •        | *       | •             | •      | •           | -          | •     | Ш                                            |
| Livre I. | Etymologie.                   | •        | •       | •             | •      |             |            |       | 1                                            |
| Chapitr  | I. Des lettres                | et de    | leur    | divi          | sion.  |             |            |       | 1                                            |
|          | II. Des partie                | s du c   | iscou   | rs.           |        |             |            |       | 1 2                                          |
|          | III. Des subs                 | tantifs. | Règ     | les p         | généra | es s        | ur le      | genre |                                              |
|          | IV. Des nomb                  |          |         |               | 2. 1   | i.,         |            | ٠,٠   | 2                                            |
|          | substant                      | ifs.     | es ca   | S et          | de 1   | qec         | imaiso     | n des |                                              |
|          | V. Première                   |          | ison.   | :             | ٠,     | • =         |            |       | 4<br>5<br>6<br>9                             |
| •        | VI. Seconde                   |          |         |               |        | ·           | :          |       | 6                                            |
|          | VII. Troisièm                 | e décl   | inaiso  | n.            | •      |             |            |       | 9                                            |
|          | VIII. Du gen                  | re des   | subst   | antii         | s de   | la tr       | oisièm     | e dé- |                                              |
|          | IX. Quatrièm                  |          | naisor  |               | •      | •           | •          |       | 14<br>18<br>19<br>20                         |
|          | X. Cinquième                  |          |         |               |        | •           | • - •      | •     | 15                                           |
|          | XI. Suppléme                  |          |         |               | ons.   | :           | •          | •     | 20                                           |
|          | XII. Des adje                 | ctifs.   |         |               |        |             |            | •     | 20                                           |
|          | XIII. Des de                  | grés de  | com     | para          | son,   | •           |            |       | 21                                           |
|          | XIV. Des nor                  |          | ombr    | e.            | •      | •           | • - •      |       | 24                                           |
|          | XV. Des proi                  |          | •       | •             | •      | •           |            | •     | 20<br>21<br>24<br>27<br>30<br>31             |
|          | XVII. Des mo                  | des et   | des t   | emn           |        | •           |            | •     | 31                                           |
|          | XVIII. De la                  | conjug   | aison   | en            | généri | al. D       | e la fo    | rma-  | 21                                           |
|          | tion des                      | temps    | et d    | es m          | odes.  |             |            |       | 32                                           |
|          | XIX. Le verl                  | e subs   | tantif  | esse          |        |             | ٠.         |       | 32<br>34                                     |
|          | XX. Première                  | conju    | gaison  | (an           | 10).   | • 4         | . ,        |       | 36                                           |
|          | XXI. Seconde<br>XXII. Troisie | me con   | aineai  | (m            | Oneo). | • `         |            | •     | 41                                           |
|          | XXIII. Verbes                 | en 10    | de      | a fre         | isiem  | e con       | ingais     | · ·   | 44                                           |
|          | AXIV et XX                    | V. Qua   | triem   | e col         | niugai | son (       | andia)     |       | 48<br>50                                     |
|          | AAVI. Tables                  | iu syne  | optiqu  | e de          | s quai | re c        | oniuga     | sons  | _                                            |
|          | arrange                       | a apres  | les d   | eriv          | ations | des         | temps.     |       | 53                                           |
|          | XXVII. Des XXVIII. Rem        | verbes   | depon   | ents          |        |             |            |       | 56                                           |
|          | XXIX, Verber                  | irrégn   | liers o | onju<br>le la | gaisor | is<br>Are o | · · ·      | icon  | 60                                           |
|          | XXX. Verbes                   | de la    | secon   | de c          | nings  | ison        | onjuga     | uson. | 63                                           |
|          | verbes                        | de la    | troisie | me            | CODID  | gaiso       | <u>.</u> . | :     | 67                                           |
|          | XXXI. Verbes                  | inche    | atifs   | en s          | co.    |             |            |       | 56<br>58<br>62<br>63<br>67<br>77<br>79<br>80 |
|          | XXXII. Verbe                  | s de l   | a qua   | trièn         | e cor  | jugai       | son        |       | 79                                           |
|          | XXXIII. Verb                  | es depo  | nents   | dela          | prem   | ière (      | onjuga     | uson. | 80                                           |
|          | XXXIV. Verb                   | es depo  | uents   | ae la         | 1 seco | nue c       | onjuga     | ison. | 82                                           |

|                                                          |        | I   | Page       |
|----------------------------------------------------------|--------|-----|------------|
| Chapitre XXXVI. Verbes déponents de la quatrième con     | jugais | on, | 84         |
| XXXVII. Des verbes dérivés                               |        | _   | 85         |
| XXXVIII. Les verbes auomaux.                             |        |     | 86         |
| XXXIX. Les verbes défectifs                              |        |     | 93         |
| XL Les verbes impersonnels                               |        |     | 96         |
| XLI, Des adverbes.                                       | •      | •   | 97         |
| XLII. Des adverbes dérivés                               |        |     | 98         |
| XLIII. Des adverbes primitifs                            | •      |     | 99         |
| XLIV Comparaison des adverbes                            | •      | •   | 100        |
| XLV. Des prépositions.                                   | •      | •   | 100        |
| XLVI. Des prépositions dans la composition.              |        |     | 102        |
| XLVII. Des conjonctions                                  | •      | •   | 104        |
| XLVIII. Des interjections                                | •      | •   | 106        |
|                                                          |        |     |            |
| Livre II. Syntaxe.                                       | •      | ٠   | 107        |
| Chapitre I. Accord du sujet et de l'attribut.            |        |     | 107        |
| II. Du pominatif                                         |        |     | 110        |
| III. De l'accusatif.                                     |        |     | 111        |
| IV. Du datif.                                            |        |     | 114        |
| V. Du génitif,                                           | •      |     | 119        |
| VI. De l'ablatif.                                        | • .    |     | 124        |
| VII. Du vocatif.                                         | •      |     | 129        |
| VIII. De l'emploi des temps du verbe                     | . ,    |     | 130        |
| IX. De l'indicatif.                                      | •      |     | 135        |
| X. Du conjonctif                                         | •      | •   | 137        |
| XI De l'impératif                                        | •      | •   | 150        |
| XII. De l'infinitif.                                     | •      | •   | 151        |
| XIII. Des participes.                                    | •      | •   | 161        |
| XIV. Du gérondif                                         | •      | •   | 165<br>167 |
| XV. Du supin                                             | •      | •   | 107        |
| Attack HIV The Law 100 of the Latt                       |        |     | 460        |
| Livre III. De la versification latine.                   | •      | •   | 168        |
| Première partie. De la prosodie                          |        |     | 168        |
| Seconde partie, Des pieds du vers                        |        |     | 175        |
| Troisième partie. Des vers                               |        |     |            |
| Chapitre premier: De la scansion                         |        |     | 177        |
| second: Des espèces de vers                              |        |     | .178       |
| Troisième: Du mètre dans les poëmes,                     |        |     | 187        |
|                                                          |        |     |            |
| Appendice. Gallicismes.                                  |        |     | 190        |
| Chapitre I. Gallicismes relatifs à quelques prépositions |        |     | 190        |
| II. Gallicismes relatifs a quelques conjonction          |        | ÷   | 193        |
| III. Gallicismes relatifs à quelques adjectifs.          | •      | ÷   | 194        |
| IV. Pronom démonstratif avec le verbe être.              |        |     | 194        |
| V. Gallicismes relatifs à quelques verbes.               |        |     | 196        |
| VI. Faire, devant un infinitif                           |        |     | 199        |
| VII. Verbes à traduire par un adverbe                    |        |     | 200        |
| VIII. Verbes à traduire par une conjonction.             |        |     | 201        |
| IX. Verbes qui ne se traduisent pas en latin             |        |     | 202        |
| Verhee roudus par la construction                        |        |     | 27(1-2)    |

# Livre I. ETYMOLOGIE.

# Chapitre I. Des lettres et de leur division.

1. La langue latine a les mêmes lettres que la langue 1. française savoir: les voyelles: a, e, i, (y), o, u, les consonnes: b, e, d, f, g, (k), l, m, n, p, q, r, s, t, v, x, z et l'aspirée: h.

2. Avec les voyelles on forme les diphthongues: ae, oe, 2. au, eu (ei).

Les consonnes se divisent en plusieurs classes:

a) les liquides (liquidae): l, m, n, r.

b) la sifflante: s.

- c) les muettes (mutae) qui d'après les organes avec les quels on les prononce, se subdivisent en trois ordres:
- 1) les labiales 2) les gutturales 3) les linguales b, p, f, v c, g, k, qu d, t.
- 3. Prononcez ti suivi d'une voyelle comme en français 3. dans nation, addition etc. Dans les mots grecs cependant, dans totius, génitif de totus et dans les mots où ti est précédé de t, s ou x prononcez ti conformément au son naturel de ces deux lettres p. ex. Milti-ades, osti-um, mixti-o, mitti-er.
- 4. Pour le partage des mots en syllabes, il faut remar-4. quer que deux consonnes, qui peuvent commencer un mot en latin ou en grec, appartiennent toujours à la même syllabe, et que dans les mots composés il faut partager d'après la composition.

Partagez donc i-gnis et non pas ig-nis, pa-stor et non pas pas-tor (parcequ'il y a des mots qui commencent par gn ou st p. ex. gnarus et stare); inter-esse et non pas inte-resse (parceque le mot est composé de inter et esse).

#### Chapitre II.

#### Des parties du discours (Partes orationis).

 Les mots sont divisés d'après leur signification en: Noms (nomina), verbes (verba), particules (particulae).

2. Les noms servent à désigner les objets et les qualités

des objets, et se subdivisent en:

Substantifs (nomina substantiva), a djectifs (n. adjectiva) et pronoms (pronomina) p. ex. domus, la maison: parvus, petit; ego, moi. Les noms peuvent être déclines, pour exprimer les différentes relations, dans les quelles ils se trouvent dans le discours.

3. Le verbe exprime l'action ou l'état qu'on attribue aux noms p. ex. pater scribit, le père écrit; filius dormit, le fils dort. Le verbe peut être conjugué pour énoncer les différentes

modifications de l'action.

4. Tous les mots qui ne peuvent être ni declinés ni conjugués, sont compris sous le nom commun de particules et servent à joindre entre elles les autres parties du discours ou à spécifier et à déterminer leur signification. On distingue:

Les adverbes (adverbia) p. ex. bene, bien; ubi, où, les prépositions (pruepositiones) p. ex. contra, contre, les conjonctions (conjunctiones) p. ex. et, et; sed, mais, les interjections (interjectiones) p. ex. ah, ohe!

Il y a donc en tout huit espèces de mots en latin.

Rem. Les noms de nombre (numeralia) appartiennent en partie aux adjectifs en partie aux adverbes.

#### Chapitre III.

#### Des substantifs. Règles générales sur le genre des substantifs.

6. 1, Les substantifs sont ou des noms propres (nomina propria), qui ne conviennent qu'à un seul être ou à un seul objet, p. ex. Cajus, Italia, ou des noms appellatifs (nomina appellativa), qui conviennent à tout un genre, à toute une espèce, p. ex. equus, le cheval. (Les noms propres sont écrits en lettres capitales.) Les appellatifs sont nommés collectifs (collectiva), quand quoiqu'au singulier, ils comprennent plusieurs personnes ou plusieurs choses, p. ex. equitatus, la cavallerie.

2. Le genre (genus) est triple en latin: le genre masseulin (genus masculinum), le genre féminin (g. femininum), le genre neutre (g. neutrum). Tout substantif appar-

tient à l'un de ces trois genres.

8.

3. Règles générales sur le genre des substantifs.

I. Les noms des hommes, des peuples, des fleuves, des vents et des mois sont masculins, p. ex. clarus poëta, le poëte célèbre; bellicosi Romani, les Romains belliqueux; violentus Boreas, le violent vent du nord; magnus Danubius, le grand Danubius province de la company de la compan

nube; pluvius Aprilis, l'Avril pluvieux.

II. Les noms des femmes, des villes, des arbres, des pays et des îles sont feminins p. ex. bona filiu, la bonne fille; opulenta Corinthus, la riche ville de Corinthe; alta populus, le haut peuplier; antiqua Aegyptus, l'ancienne Égypte; clara Rhodus, l'île eélèbre de Rhodes.

III. Tous les substantifs indéclinables sont neutres p. ex.

a longum, l'a long.

4. Exceptions: Dans quelques exceptions, surtout de la 9.

seconde règle, le genre dépend de la terminaison:

Parmi les noms des villes ceux en i, orum, de la 2de déclinaison sont masculins, ceux en um et en a, orum de la 2de et ceux en e et ur de la 3ième déclinaison sont neutres, p. ex. magnum Byzantium, la grande ville de Byzance; opulenti Delphi, la riche ville de Delphes; clara Leuctra, la célèbre ville de Leuctres; amoenum Tibur, l'agréable Tibur.

Les noms des arbres en er de la 2de déclinaison sont mas-

culins, p. ex. frugifer oleaster, l'olivier fruitier.

Parmi les noms des fleuves en a de la première déclinaison il y a quelques uns, qui sont féminins, p. ex. Allia, Albula, Matrona. Quelques autres exceptions sont moins importantes.

5. Quelques noms sont tantôt du genre masculin tantôt 10. du genre féminin, selon leur signification; on les nomme communs (communia), p. ex. fidus conjux, l'époux fidèle; fida conjux, l'épouse fidèle. Tels sont:

sacerdos, le prêtre, la prêtresse, parens, le père, la mère, comes, le compagnon, la compagne, civis, le citoyen, la citoyenne, hospes, l'étranger, l'étrangère, princeps, le prince, la princesse, dux, le conducteur, la conductrice, senex, le vieillard, la vieille.

эĞг

Quelques substantifs, qu'on appelle pour cela substantiva mobilia, ont des terminaisons différentes pour le masculin et

pour le féminin, p. ex. rex, le roi; regina, la reine.

6. Pour les noms des animaux il faut distinguer les comnuns, les épicènes (epicoena) et les incertains (incerta).
Les communs sont masculins ou féminins, selon qu'ils désignent le mâle ou la femelle de la même espèce, p. ex. hic bos,
ce boeuf; hace bos, cette vache. Les épicènes ne sont que d'un
seul genre quoiqu'ils désignent également le mâle et la femelle
de la même espèce, de sorte qu'on ne les peut distinguer qu'en

ajoutant mas et femina, p. ex. hic passer (mas, femina), ce moineau (mâle, femelle). Les incertains sont tantôt masculins tantôt féminins, sans que le masculin indique nécessairement le mâle ou le féminin la femelle. On peut donc dire également bien hic et haec talpa soit qu'on parle du mâle ou de la femelle de la taupe.

#### Chapitre IV.

### Des nombres, des cas et de la déclinaison des substantifs.

12. 1. Il y a en latin deux nombres (numeri): le singulier (numerus singularis) et le pluriel (n. pluralis). Dans chaque nombre il y a six cas: le nominatif (nominatious), le génitif (genitivus), le datif (dativus), l'accusatif (accusatious), le vocatif (vocatious), l'ablatif (ablativus).

On nomme le nominatif et le vocatif casus recti, les

autres cas casus obliqui.

2. Les différents cas du singulier et du pluriel du même mot se distinguent par leurs terminaisons, et les énoncer toutes de suite, c'est décliner le mot. En changeant de terminaison les mots restent invariables dans une partie d'eux mêmes. Cette partie se nomme ra dic al (de radix, racine). Il y a en latin 5 déclinaisons (declinationes) c. a. d. 5 manières essentiellement différentes de former les cas d'un mot, on peut les distinguer le plus facilement par leur génitif singulier.

14. 3. Dans la 2de, 3ième, et 4ième déclinaison il y a des neutres qui ont toujours trois cas semblables au singulier et au pluriel, savoir: le nominatif, l'accusatif et le vocatif. En général le vocatif est toujours semblable au nominatif (à l'exception des mots en us de la 2de déclinaison) et l'ablatif pluriel au datif.

Rem. Les adjectifs se déclinent de la même manière que les substautifs d'après l'une des trois premières déclinaisons Quand un adjectif est joint à un substantif il doit toujours avoir le même genre.

15. 4. Tableau des désinences des 5 déclinaisons:

|      |                                  |                 | Singuitet.                         |           |   |          |
|------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------|---|----------|
|      | I.                               | II.             | III. e                             | IV.       |   | V.       |
| Nom. | ěs, ãs,                          | us, er, Neut.um | a, e, o, c, l, n, r, s, t, x<br>is | ŭs, Neut. | ū | Č\$      |
| Gén, | ae (es)                          | ī               | is                                 | ũs.       | ũ | ei       |
| Dat  | 0.0                              | i i             | ī                                  | ŭi.       | ũ | ei<br>ei |
| Acc. | am (ēn)                          |                 | em (im), Neut. comme<br>au nom.    | um,       | ũ | em       |
| Voc. | $\check{a}(\check{c},\check{a})$ | č, er, Neut. um | au nom,<br>comme au nom,<br>č (ī)  | ĭis,      | ū | čs       |
| Abl. | $\tilde{a}(\tilde{e})$           | ō               | ĕ (ī)                              | ĩ.        |   | è        |

Singuliar

#### Pluriel.

|                      | I.                     | II. | III.                                                                 | IV.          | V.               |
|----------------------|------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| Gén.<br>Dat.<br>Acc. | ārum<br>īs(ābus)<br>ās |     | cs, Neut. ă (ia) um (ium) ibus cs, Neut. ă (ia) cs, Neut ă (ia) ibus | ūs, Neut. na | cbus<br>cs<br>cs |

#### Chapitre V.

Singulier.

2.

#### Première déclinaison.

1. Tous les mots latins de la première déclinaison ont la 16. terminaison  $\tilde{a}$ ; les mots en  $\tilde{e}$ ,  $\tilde{a}s$ ,  $\tilde{e}s$  sont empruntés du grec et ne diffèrent des mots latins qu'au singulier.

Pluriel.

| N. ros-ŭ, la rose                 | ros-ae, les roses .               |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| G. ros-ae, de la rose             | ros-ārum, des roses               |
| D. ros-ae, à la rose              | ros-īs, aux roses                 |
| A. ros-am, la rose                | ros-ās, les roses                 |
| V. ros-ŭ, rose!                   | ros-ae, roses!                    |
|                                   | ros-īs, par (de, avec) les roses. |
| N, epitom-ē, l'extrait            | epitom-ae, les extraits           |
| G. epitom-ës, de l'extrait        | epitom-ārum, des extraits         |
| D. epitom-ae, à l'extrait         | epitom-īs, aux extraits           |
| A. epitom-ēn, l'extrait           | epitom-ās, les extraits           |
| V. epitom-ē, extrait!             | epitom-ae, extraits!              |
| A. epitom-ē, par (de, avec) l'ex- | epitom-īs, par (de avec) les ex-  |
| trait.                            | traits.                           |
| N. Boré-ās, le vent du nord       | Bore-ae, les vents du nord        |
| G. Bore-ae. du vent du nord       | Bore-arum, des vents du nord      |
| D. Bore-ae, au vent du nord       | Bore-Is, aux vents du nord        |
| A. Bore-am (an), le vent du nord  | Bore-as, les vents du nord        |
| V. Bore-ā, vent du nord!          | Bore-ae, vents du nord!           |
|                                   | Bore-is, par (de, avec) les vents |
| du nord,                          | du nord.                          |
| N. comct-es, une comete           | comet-ue, des comètes             |
| G. comet-ue, d'une comète         | comet-arum, de comètes            |
| D. comet-ae, à une comète         | comet-īs, à des comètes           |
| A. comet-ēn, une comète           | comet-ās, des comètes             |
| V. comet-ē(a), comète!            | comet-ae, comètes!                |
|                                   | comet-is, par (de, avec) des co-  |
| comète.                           | mètes.                            |
|                                   |                                   |

3. Le féminin des adjectifs en us, a, um et en er, a, um 17. se décline comme les substantifs en a.

Singulier.

Nom. recta linea, la ligne droite

rectae lineae, de la ligne droite Gén. Dat. rectae lineae, à la ligne droite

Acc. rectam lineam, la ligne droite

Voc. recta linea, ligne droite!

Abl. recta linea, par (de, avec) la ligne droite.

#### Pluriel.

Nom. rectae lineae, les lignes droites

Gen. rectarum linearum, des lignes droites

rectis lineis, aux lignes droites Acc. rectas lineas, les lignes droites

Voc. rectae lineae, lignes droites!

Abl. rectis lineis, par (de, avec) les lignes droites.

4. Quelques substantifs féminins en α prennent au datif et à l'ablatif pluriel la terminaison abus au lieu de is. Ce sont ceux, dont il y a des masculins correspondants de la seconde déclinaison en us, qui font is à ces deux mêmes cas. La différence de terminaison sert à distinguer les genres. Tels sont:

děa (děus), la déesse nāta (nātus) la fille

equa (equus), la cavale asina (asinus), l'ânesse lanima (animus), l'âme liberta (libertus), l'affranchie mula (mulus), la mule.

On trouve quelquefois ces mêmes mots avec la terminaison régulière en is.

Rem. Il y a une ancienne forme du génitif singulier en as, qui s'est conservée dans le mot familia, famille p. ex pater familias, le père de famille.

5. Genre des substantifs de la première déclinaison. 19. Les substantifs en a et e sont feminins, ceux en as et es masculins.

Hadria (procellosus), la mer Adriatique est masculin.

Rem. Les noms des hommes et la plupart des noms des fleuves en a sont masculins d'après la règle générale.

#### Chapitre VI.

#### Seconde déclinaison.

- 20. 1. Les mots de la seconde déclinaison ont les terminaisons: us, er, um. Vir, l'homme et ses composés et l'adjectif satur, rassasie sont les seuls mots en ir et ur.
  - Les mots en us ont e au vocatif singulier.
  - Singulier.

N. gladi-us, le glaive G. gladi-i, du glaive

D. gladi-ō, au glaive

Pluriel. gladi-ī, les glaives gladi-ōrum, des glaives gladi-īs, aux glaives

| Singulier. A. gladi-um, le glaive V. gladi-e, glaive! A. gladi-o, par (de, avec) le glaive. | Pluriel.<br>gladi-ōs, les glaives<br>gladi-ī, glaives!<br>gladi-īs, par (de, avec) les glaives. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N. liber, un livre                                                                          | libr-i, des livres                                                                              |
| G. libr-ī, d'un livre                                                                       | libr-orum, de livres                                                                            |
| D. libr-ō, à un livre                                                                       | libr-īs, à des livres                                                                           |
| A. libr-um, un livre                                                                        | libr-ōs, des livres                                                                             |
| V. liber, livre!                                                                            | libr-i, livres!                                                                                 |
| A. libr-o, par (de, avec) le livre.                                                         | libr-īs, par (de, avec) des livres.                                                             |
| N. vin-um, du vin                                                                           | vin-a, des vins                                                                                 |
| G. vin-1, de vin                                                                            | vin- <i>orum</i> , de vins                                                                      |
| D. vin-ō, à du vin                                                                          | vin-īs, à des vins                                                                              |
| A. vin-um, du vin                                                                           | vin-a, des vins                                                                                 |
| V. vin-um, vin!                                                                             | vin-ă, vins!                                                                                    |
| A. vin-ō, par (de, avec) du vin.                                                            | vin-is, par (de, avec) des vins.                                                                |

4. Le masculin et le neutre des adjectifs en us, a, um et 21. en er, a, um se déclinent comme les substantifs en us et um.

Neut.

bonum, bon, bonne

#### Singulier.

Fém.

bona,

Masc.

N. bonus,

| It. Outles,   | oome,        | voicient, bon, bonne        |
|---------------|--------------|-----------------------------|
| G. boni,      | bonae,       | boni                        |
| D. bono,      | bonae,       | bono                        |
| A. bonum,     | bonam,       | bonum                       |
| V. bone,      | bona,        | bonum                       |
| A. bono,      | bona,        | bono.                       |
|               | Plu          | riel.                       |
| N. boni,      | bonae,       | bona, bons, bonnes          |
| G. bonorum,   | bonarum,     | bonorum                     |
| D. bonis,     | bonis,       | bonis                       |
| A. bonos,     | bonas,       | bona                        |
| V. boni,      | bonae,       | bona                        |
| A bonis,      | bonis,       | bonis.                      |
|               | Sing         | ulier.                      |
| N. pulcher,   | pulchra,     | pulchrum, beau (bel), belle |
| G. pulchri,   | pulchrae,    | pulchri                     |
| D. pulchro,   | pulchrae,    | pulchro                     |
| A. pulchrum,  | pulchram,    | pulchrum                    |
| V. pulcher,   | pulchra,     | pulchrum                    |
| A. pulchro,   | pulchra,     | pulchro.                    |
|               | ~ Plu        | riel.                       |
| N. pulchri,   | pulchrae,    | pulchra, beaux, belles      |
| G. pulchrorum | , pulchrarun | n, pulchrorum               |
| D. pulchris,  | pulchris,    | pulchris                    |
|               | -            |                             |

#### Pluriel.

Fém. Neut. Masc. A. pulchros, pulchras, pulchra V. pulchri, pulchrae, pulchra A. pulchris, pulchris. pulchris.

22. Les mots en er rejettent dans les cas obliques la vovelle e de la désinence du nom. sing. à l'exception des adjectifs en fer et ger dérivés de fero et de gero, p. ex. signifer, l'enseigne, armiger l'homme armé, et des mots suivants:

puer, ěri, l'enfant, le garçon socer, ĕri, le beau-père gener, ĕri, le gendre adulter, ĕri, l'adultère vesper, ĕri, le soir

tener, ĕra, ĕrum, tendre asper, ĕra, ĕrum, âpre miser, ěra, ěrum, malheureux lacer, ĕra, ĕrum, déchiré prosper, ěra, ěrum, heureux liber, ĕra, ĕrum, libre;

dexter, droit, dextera, erum et dextra, dextrum.

23. 6. Les adjectifs suivants avec leurs composes ont *īus* au génitif et i au datif singulier pour les trois genres:

unus, a, um, un solus, a, um, seul totus, a, um, tout

uter, tra, trum, le quel des deux? alter, těra, těrum, l'autre neuter, tra, trum, ni l'un ni l'autre ullus, a, um, quelqu'un, aucun nullus, a, um, aucun, personne alius, a, um, un autre.

Parmi ces mots alter est le seul, qui ait la voyelle i brève au genitif; alter, alterius.

- 7. Les noms propres latins en jus et ius de même que 24. filius, le fils et genius, le génie ont le vocatif en i, en rejetant la terminalson us, p. ex. Virgilius - Virgili, Pompējus - Pompēi, filius - fili; le vocatif de meus, mon est mi, de deus, dieu deus.
- 8. Au pluriel le mot deus éprouve une contraction à quel-25, ques cas. Voici comment il se décline:

N. dii (dei, dl), les dieux A. deos

G. deorum (deûm) V. dii (dei, dl) D. diis (deis, dis) A. diis (deis, dis).

9. Les noms propres grecs en eus se déclinent comme 26. les mots latins en ëus, mais ils ont eu au vocatif, p. ex. N. Perseus, G. Persei, D. Perseo, A. Perseum, V. Perseu, A. Perseo.

Rem. Les mots locus, l'endroit et jocus, la plaisanterie ont au plu-

riel deux formes loci et loca, joci et joca. 10. Genre des substantifs de la seconde déclinaison: 27.

Les mots en us, er, ir, (ur) sont masculins, ceux en um neutres. Exceptions: Les noms des arbres, des villes, des pays et des îles sont féminins d'après la règle générale; ajoutez y les

mots: alvus, le ventre: humus (uda) le sol; vannus (implēta) le van; colus, la quenouille. Virus (perniciosum), le poison et pelagus, la mer sont neutres; vulgus (seditiosus, seditiosum), la foule, la multitude, est tantôt masculin tantôt neutre.

Rem. Beaucoup de mots grecs en us sont féminins p. ex. methodus, la méthode.

#### Chapitre VII.

#### Troisième déclinaison.

1. Les mots de la troisième déclinaison ont les terminai-28.

sons: a, e, (i, y), o, c, l, n, r, s, t, x.

2. Il faut comnaître le génitif singulier pour pouvoir décliner un mot de la troisième déclinaison, parceque le radical est souvent altéré au nominatif.

| 3. Tablea   | u pour  | déteri | niner | le gé | nitif singulier. |
|-------------|---------|--------|-------|-------|------------------|
| I. a .      | prend   | au gé  | nitif |       | ătis (du grec)   |
| II. e       |         |        |       |       | is               |
| III. i      |         |        |       |       | is \             |
| IV. y       |         |        |       |       | yis (du grec)    |
| V. 0        | · .     |        |       |       | nis              |
| 1) io       |         |        |       |       | ōnis             |
| 2) do       | (go)    |        |       |       | ĭnis             |
| VI. c; il   | n'exist | e que  | halec |       | halĕcis          |
|             | et      | lac    |       |       | lactis           |
| VII. I      |         |        |       |       | lis              |
| VIII. n     |         |        |       |       | nis              |
| 1) ēn       |         |        |       |       | ēnis             |
| 2) ĕn       |         |        |       |       | ĭnis             |
| IX. r ·     |         |        |       |       | ris              |
| 1) ar       |         |        |       |       | āris             |
| 2) er       |         |        |       |       | ĕris             |
| a) i        | ber .   |        |       |       | bris             |
| b) <i>i</i> |         |        |       |       | tris             |
|             |         | ,      |       |       | (Õris            |
| 3) or       | •       | •      | •     | •     | ŏris             |
| 4)          |         |        |       |       | (ŭris            |
| 4) ur       | •       | •      | •     | •     | ŏris             |
| 5) yr       |         |        |       |       | yris (du grec)   |
| X. 8        |         |        |       |       | is               |
| 1) as       |         |        |       |       | ätis             |
|             |         |        |       |       | (is              |
|             |         |        |       |       | ĭdis             |
|             |         |        |       |       | čdis             |
| 2) es       |         |        |       |       | Į ėdis           |
|             |         |        |       |       | ilis             |
|             |         |        |       |       | ĕlis             |
|             |         |        |       |       | ēlis             |
|             |         |        |       |       |                  |

|     |          |       |                  |      |       |          |       |      | (is                   |
|-----|----------|-------|------------------|------|-------|----------|-------|------|-----------------------|
|     |          | 2)    |                  |      |       |          |       |      | ĭdis                  |
|     |          | 3)    | 18               | •    | •     | . •      | •     | •    | l ĕris                |
|     | φ        |       |                  |      |       |          |       |      | liis                  |
|     |          | 4)    |                  |      |       |          |       |      | (ōlis                 |
|     |          | 4)    | 08               |      | •     | •        | •     | •    | (ōris                 |
|     |          |       |                  |      |       |          |       |      | (tiris                |
|     |          |       |                  |      |       |          |       |      | udis                  |
|     |          | 5)    | us               |      |       |          |       |      | Įūlis –               |
|     |          |       |                  |      |       |          |       |      | Neut. ĕris            |
|     |          | -     |                  |      |       |          |       |      | — ŏris                |
|     |          | ,     | au               |      | •     | •        |       | •    | audis                 |
|     |          | 7)    | 68,              | ps,  | ms    |          | •     |      | bis, pis, mis         |
|     |          | 8)    | ls,              | ns,  | rs    |          |       |      | Illis, ntis, rtis     |
|     | ,        |       |                  |      |       |          |       |      | Idis, ndis, rdis      |
|     | - 4      | XI. 8 | ; п              | n e  | KISTE | que      | сарш  |      | capitis               |
|     | 2        | XII.  | $\boldsymbol{x}$ | •    | •     | •        | •     | •    | is                    |
|     |          | 1)    | x                | préc | édé   | d'une    | cons  | onne | ∫ cis                 |
|     |          | 0)    | ~ ~              |      |       |          |       |      | {gis                  |
|     |          | Y     | ax               |      | •     | •        | •     | •    | ācis                  |
|     |          |       |                  |      |       |          |       | •    | (egis                 |
|     |          | 3)    | ex               |      |       |          |       |      | lecis                 |
|     |          |       |                  |      |       |          |       |      | icis<br>īcis          |
|     |          |       |                  |      |       |          |       |      | (ĭcis                 |
|     |          | 4)    | ix               |      | •     |          |       | •    | icis<br>icis          |
|     |          | 5)    | ox               |      |       |          |       |      | Ŏcis                  |
|     |          |       |                  |      | •     | •        | •     | •    | (ūcis                 |
|     |          | 6)    | ux               |      | •     | •        | •     | •    | lugis.                |
|     |          |       |                  |      |       | ~ .      |       |      | ("5".                 |
|     |          |       |                  |      |       | Sin      | ngul  | ier. |                       |
| 29. | N. agge  | r, la | dig              | gue. |       | pater.   | le p  | ère  | leo, le lion          |
|     | G. agge  | r-is  |                  |      |       | patr-    | s     |      | leon-is               |
|     | D. agge  | r-ī   |                  |      |       | patr-    |       |      | leon-ī                |
|     | A. agge  | r-em  |                  |      |       | patr-e   | m     |      | leon-em               |
|     | V. agge  | r     |                  |      |       | pater    |       |      | leo                   |
|     | A. agger | r-ĕ.  |                  |      |       | patr-è   |       |      | leon-ē.               |
|     |          |       |                  |      |       | P        | lurie | el.  |                       |
|     | N. agge  | r-ēs  | les              | die  | nec   | lnafr_é  | e los | nère | s  leon-ës, les lions |
|     | G. agge  | r-um  | 100              | 4.6  |       | patr-    | ım    | Pere | leon-um               |
| •   | D. agge  | r-ibu | 3                |      |       | patr-    |       |      | leon-ibus             |
|     | A. agge  | r-ēs  |                  |      |       | patr-    |       |      | leon-ēs               |
|     | V. agge  | r-ēs  |                  |      |       | patr-    |       |      | leon-ës               |
|     | A. agge  |       | s.               |      |       | patr-    |       |      | leon-ibus.            |
|     | 1.55     | 1011  |                  |      |       | I Luck - |       |      | pron-sons.            |

#### Singulier.

| N. homo, l'homme | miles, le soldat | flos, la fleur |
|------------------|------------------|----------------|
| G. homin-is      | milit-is         | flor-is        |
| D. homin-ī       | milit-ī          | flor-ī         |
| A. homin-em      | milit-em         | flor-em        |
| V. homo          | miles            | flos           |
| A. homin-ĕ.      | milit-ĕ.         | flor-ĕ.        |

#### Pluriel.

| N. homin-ēs, les hon<br>G. homin-um | nmes milit-ēs, les soldats           | flor-ēs, les<br>flor-um            | fleurs |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------|
| D. homin-ibus                       | milit-ibus                           | flor-ibus                          |        |
| A. homin-ēs<br>V. homin-ēs          | milit <i>-ēs</i><br>milit <i>-ēs</i> | flor- <i>ēs</i><br>flor- <i>ēs</i> | ,      |
| A. homin-ibus.                      | milit- <i>ībus</i> .                 | flor-ibus.                         | b      |

#### Singulier.

| N. lex, la loi       | fulgur, la foudre | lopus, l'ouvrage |
|----------------------|-------------------|------------------|
| G. leg-is            | fulgăr-is         | oper-is          |
| $D.\log \bar{\iota}$ | fulgur-₹          | oper-ī           |
| A. leg-em            | fulgur            | opus             |
| V. lex               | fulgur            | opus             |
| A. leg-ĕ.            | fulgur-ĕ.         | oper-ĕ.          |
| -                    |                   | -                |

#### Pluriel.

| N. leg-ēs, les lois | [fulgur-ă, les foudres]oper-ă, les ouvrages |            |  |
|---------------------|---------------------------------------------|------------|--|
| G. leg-um           | fulgur-um                                   | oper-um    |  |
| D. leg-ibus         | fulgur-ibus                                 | oper-ibus  |  |
| A. leg-ēs           | fulgur-a                                    | oper-ä     |  |
| V. leg-ēs           | fulgur-a                                    | oper-a     |  |
| A. leg-ĭbus.        | fulgur-ibus.                                | oper-ibus. |  |

- 4. Quelques substantifs en is ont im au lieu de em à l'accusatif singulier:
- a) Les noms des villes et des fleuves en is, gén. is, p. ex. Baetis Baetim, Albis Albim.
  - b) Les mots:
    amussis, le cordeau
    ravis, l'enrouement
    sitis, la soif

tussis, la toux vis, la force.

Les mots:

febris, la fièvre restis, la corde pelvis, le bassin turris, la tour securis, la hache.

ont ordinairement im et rarement em.

- c) Beaucoup de mots grecs.
- 5. Les mots suivants ont i au lieu de e à l'ablatif sin- 31. gulier:

a) Ceux qui ont l'accusatif en im, ou en em et en im, à l'exception de restis; navis, le vaisseau fait ordinairement navi.

b) Les neutres en e, al et ar à l'exception de ceux en al et en ar, qui ont la voyelle a brève au génitif p. ex. nectar, nectăris, nectăre, le nectar; jubar, far, hepar, sal.

c) Les adjectifs à deux et à trois terminaisons et les noms

des mois en is et er.

- 6. Les adjectifs à une seule terminaison et les compara-32. tifs (en or et us) ont l'ablatif en e et i; cependant la plupart des adjectifs en es, les participes en ans et ens, quand ils ne sont pas employés comme adjectifs de même que: pauper, eris, pauvre; senex, senis, vieux; princeps, cipis, le premier, l'ont exclusivement en e.
- Les substantifs et adjectifs neutres, qui ont à l'ablatif 33. singulier i ou e et i, de même que les participes en ans et ens ont ia au lieu de a au nominatif, à l'accusatif et au vocatif pluriel, à l'exception de vetus, eris, vieux et des comparifs; complures a complura et compluria.

8. Les mots suivants font au génitif pluriel ium au lieu

de um:

34.

1) tous ceux du genre neutre qui ont ia au nominatif pluriel, et les comparatifs plurium et complurium;

mais celer, eris, rapide impos, ötis, pas participant dives, itis, riche

memor, ŏris, qui se souvient compos, otis, maître de immemor, oris, qui ne se souvient

supplex, icis, suppliant vigil, vigilis, vigilant

ont um de même que les adjectifs composés de substantifs, qui ont le génitif pluriel en um, comme quadrupes, edis, quadrupède (de pes, pĕdis, le pied).

2) Les substantifs parisyllabes en es et is et les mots:

caro, carnis, la viande venter, tris, le ventre imber, bris, la pluie linter, tris, la nacelle

uter, tris, l'outre.

Cependant

vates, is, le prêtre strues, is, le tas canis, is, le chien ont um.

panis, is, le pain juvenis, is, le jeune homme

3) Les substantifs monosyllabes terminés par les lettres s et x précédées d'une consonne et les mots:

glis, īris, le rat lis, lītis, la dispute mas, maris, le mâle os, ossis, l'os vis, la force

fraus, audis, la fraude mus, muris, la souris faux, aucis, le gosier nix, nivis, la neige nox, noctis, la nuit.

4) La plupart des substantifs en ns et re et les noms des peuples en as, atis.

35.

Rem. Les irrégularités que présentent les différents cas de la troisième déclinaison ont été classées ci-dessus d'après les cas. Les voici classées d'après les terminaisons.

#### A. Substantifs.

- 1. Les substantifs neutres en e, al, ar out i, ia, ium.
- Les noms parisyllabes en es et is et quelques uns en er ont ium.
- 3. Beaucoup de mots grecs, les noms des fleuves et des villes et quelques autres mots en is ont im, i, ium.
- Les substantifs monosyllabes terminés par les lettres s et x précédées d'une consonne et quelques autres, ont ium.
- 5. Les substantifs en ns et rs et les noms des peuples en as, ātis ont ium.

#### B. Adjectifs.

- 1. Les adjectifs à deux et à trois terminaisons ont i, ia, ium.
- 2. Les adjectifs à une seule terminaison ont e et i, ia, ium.
- 3. Les comparatifs ont e et i, a, um.
  - 9. Déclinaison des adjectifs de la troisième déclinaison.

#### Singulier.

| N. celeber, celebris, celebre, ce<br>G. celebris, celebris, celebris                |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| D. celebri, celebri, celebre, celebre, celebri, celebre, celebri, celebri, celebri. | lèbre |

#### Pluriel.

| Masc. et Fém.  | Neut.              |
|----------------|--------------------|
| N. celebres,   | celebria, célèbres |
| G. celebrium,  | celebrium          |
| D. celebribus, | celebribus         |
| A. celebres,   | celebria           |
| V. celebres,   | celebriu           |
| A. celebribus, | celebribus.        |

#### Singulier.

#### Pluriel.

| Masc.etFem. | Neut.               | fasc.etFem. | Neut.                  |
|-------------|---------------------|-------------|------------------------|
| N. levis,   | leve, leger, legère | leves,      | levia, legers, legères |
| G. levis,   | levis               | levium,     | levium                 |
| D. levi,    | levi                | levibus,    | levibus                |
| A. levem,   | leve                | leves,      | levia                  |
| V. levis,   | leve                | leves,      | levia                  |
| A. levi.    | levi.               | levibus,    | levibus.               |

#### Singulier.

Pluriel.

felicibus, felicibus.

|                             | masc. et r em. | Neut.             |
|-----------------------------|----------------|-------------------|
| N. felix, pour les 3 genres | , felices,     | felicia, heureux, |
| heureux, heureuse           |                | heureuses         |
| G. felicis                  | felicium,      | felicium,         |
| D. felici                   | felicibus,     | felicibus         |
| A. felix                    | felices,       | felicia           |
| V. felicem Neut. felix      | felices,       | felicia _         |
|                             |                |                   |

A. felice (i).
Singulier.

Pluriel.

|    | Mas. et Fém.     | Neut.           | Masc. et Fém.      | Neut.         |
|----|------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| N. | pulchrior,       | pulchrius,      | pulchriores,       | pulchriora,   |
|    | plus beau, belle | •               | plus beaux, belles | •             |
| G. | pulchrioris,     | pulchrioris,    | pulchriorum,       | pulchriorum   |
| D. | pulchriori,      | pulchriori,     |                    | pulchrioribus |
|    | pulchriorem,     | pulchrius,      | pulchriores,       | pulchriora    |
|    | pulchrior,       | pulchrius,      |                    | pulchriora    |
| A. | pulchriore (i),  | pulchriore (i). | pulchrioribus,     | pulchrioribus |

- Juppiter (Jupiter) se décline de la manière suivante.
   Juppiter, G. Jovis, D. Jovi, A. Jovem, V. Juppiter,
   Jove.
  - 11. Le mot bos, bovis, régulier au singulier fait au génitif pluriel boum et au datif bōbus ou būbus. Une syncope analogue a lieu dans le datif suibus, qu'on écrit souvent subus (de sus, suis la truie).

#### Chapitre VIII.

# Du genre des substantifs de la troisième, déclinaison.

Les substantifs en o, or, os, er et les imparisyllabiques en es sont masculins.

#### Exceptions:

1) en o:

Les mots en do, go, io de même que caro (bubüla) la viande et ēcho, l'echo sont feminins.

Cependant cardo, inis, le gond d'une porte ordo, inis (senatorius), l'ordre ligo, ōnis, le hoyau margo, inis, (latus), la marge harpago, ōnis, le croc

et les substantifs concrets en io tels que: scipio, ōnis (eburneus), le bâton

septentrio, ōnis, le septentrion scorpio, ōnis, le scorpion vespertitio, ōnis, la chauve-souris restent masculins.

2) en or:
ador, ŏris, l'épeautre
aequor, ŏris (vastum), la mer
cor, cordis (durum), le coeur
marmor, ŏris, (Parium), le marbre
sont neutres;
arbor, ŏris, l'arbre est féminin.

3) en os:
cos, cotis, le queux
dos, dotis, la dot
eos (mot grec), l'aurore
sont féminins.
os oris (facundum), la bouche
os, ossis (sacrum) l'os
sont neutres.

4) en er:
cadaver, ĕris (cruentum), le cadavre
iter, itinĕris (molestum), le voyage
spinther, ĕris, le bracelet
tuber, ĕris, l'enflure
uber, ĕris, la tette
ver, vēris (amoenum), le printems
verber (usité surtout au pluriel) verbĕra, les coups
et beaucoup de noms de plantes tels que:
cicer, ĕris, le pois-chiche
papaver, ĕris, le pavot
piper, ĕris, le poivre
sont neutres.

5) en es:
merges, itis, la gerbe
seges, ĕtis, la semence
teges, ĕtis (lanĕa), la couverture
merces, ēdis (justa), la récompense
quies, ētis (grata), le repos, avec ses composés requies et
inquies
compes, ēdis, ou au plur. compedes, edum, les fers, les entraves
sont féminins;
ues, aeris (Corinthium), l'airain est neutre.

2. Les substantifs en as, is, ys, aus, x, ceux dont la désinence s est précédée d'une consonne et les parisyllabes en es sont féminins.

#### Exceptions:

1) en as: as, assis, l'as et ses composés adamas, antis (lucidus), le diamant elephas, antis (maximus), l'eléphant

et les noms des montagnes sont masculins; vas, vasis (argentéum), le vase et les indéclinables fus et nefus sont neutres.

2) en is:
Panis, piscis, crinis, finis
Ignis, lapis, pulvis, cinis,
Orbis, amnis et canadis,
Sanguis, unguis, glis, annalis,
Fuscis, axis, funis, ensis,
Fuscis, vectis, vomis, mensis,
Vermis, torris, cucumis,
Postis, follis, mugilis,
Cassis, cossis, callis, collis,
Sentis, caulis, penis, pollis,

sont masculins, de même que les noms des hommes et des mois en is. Parmi ces mots il faut surtout remarquer:

amnis, is (tumidus), le fleuve axis, is (ferreus), l'essieu caulis, is (floridus), la tige collis, is (exiguus), la colline crinis, is (canus), la chevelure ensis, is (strictus), l'épée fascis, is ou fasces, ium (Romani), les faisceaux finis, is (ultimus), la fin, la frontière fustis, is (fraxineus), le bâton ignis, is (sacer), le feu mensis, is (Februarius), le mois orbis, is (totus), le cercle, la terre panis, is (cibarius), le pain piscis, is (mutus), le poisson postis, is (lapideus), le poteau unguis, is (bisulcus), l'ongle vermis, is (parvus), le ver cucumis, is, ĕris, le concombre lapis, idis (bibulus), la pierre sanguis, inis (clarus), le sang pulvis, ĕris (Olympicus), la poussière.

3) en x:
thorax, ācis (aëneus), la cuirasse
calix, ĭcis (aureus), la coupe
fornix, ĭcis, la voûte
phoenix, īcis, le phenix

tradux, ŭcis, le sarment coccyx, ỹgis, le coucou onyx, ỹ chis, l'onyx

bombyx, y cis, le ver à soie

et les noms des montagnes en x sont masculins, de même que

les mots en ex à l'exception de: lex, lēgis (agraria), la loi

nex, něcis (cruenta), le meurtre

faex, faecis, la lie

supellex, lectilis, les meubles,

qui restent féminins;

4) en s précédé d'une consonne:

fons, tis (Castalius), la fontaine mons, tis (altus), la montagne pons, tis (Sublicius), le pont dens, tis (acer), la dent adeps, ipis, la graisse

et quelques adjectifs devenus substantifs tels que:

confluens, tis (amnis), le confluent

oriens, tis et occidens, tis (sol), l'orient et l'occident

rudens, tis (funis), la corde

et plusieurs mots grees sont masculins.

3. Les substantifs en a, e, (i, y), c, l, n, t, ar, ur, us 39. sont neutres.

Exceptions:

1) en l: sol, solis (lucidus), le soleil

mugil, lis, une espèce de poisson de mer

sont masculins;

sal, le sel est masculin et neutre au singulier, masculin au pluriel.

2) en n:

pecten, inis (plumbeus), le peigne

ren, au pluriel renes, les reins

lien, lienis, la rate

plusieurs mots grecs p. ex. horizon, ontis, l'horizon et les noms des montagnes en on sont masculins.

3) en ur: astur, ŭris, une espèce d'autour furfur, ŭris, le son turtur, ŭris, la tourterelle

vultur, ŭris (fulvus), le vautour sont masculins.

4) en us:

Les substantifs à plusieurs syllabes qui gardent la lettre u au génitif sont féminins:

juventus, ūtis (jucunda), la jeunesse

2.

senectus, ūtis (molesta), la vieillesse virtus, ūtis (eximia), la vertu servitus, ūtis (longa), la servitude tellus, ūris, la terre incus, ūdis, l'enclume palus, ūdis, le marais salus, ūtis (sperata), le salut pecus, ūdis, le bétail.

Parmi les noms des animaux lepus, ōris (timidus), le lièvre mus, mūris (parvus), la souris sont masculins; grus, gruis, la grue sus, suis, la truie sont féminins.

#### Chapitre IX.

#### Quatrième déclinaison.

 Les masculins et les féminins de la quatrième déclinaison ont la terminaison us; les neutres se terminent en u.

Singulier.

Nom. fruct-ŭs, le fruit corn-ŭ, la corne
Gén. fruct-ŭi corn-ŭ
corn-ŭ
corn-ŭ
corn-ŭ
corn-ŭ
corn-ŭ
corn-ŭ
fruct-ŭs corn-ŭ
corn-ū
corn-ū
corn-ū

#### Pluriel.

Nóm.|fruct-ās, les fruits| corn-ăa, les cornes Gén. |fruct-āum | corn-āum Dat. | fruct-ābus | corn-āus Corn-āus | corn-āa Voc. | fruct-ās | corn-āa Abl. | fruct-ābus | corn-āus

 3. Les mots suivants ont le datif et l'ablatif pluriel en ŭbus au lieu de ŭbus:

arcus, l'arc
acus, l'aiguille
portus, le port
quercus, le chêne
ficus, la figue
lacus, le lac
artus, le membre
tribus, la tribu
partus, l'enfantement
specus, la grotte
veru, la broche
lpecu, le bétail.

 42. 4. Le mot domus a dans quelques cas une double forme, comme s'il se déclinait d'après la seconde et la quatrième déclinaison. Singulier.

Pluriel.

Nom. domus, la maison Gén. domus (domi) Dat. domui, domo domus, les maisons domuum (domorum) domibus

Acc. domum Voc. domus Abl. domo domus, domos domus

domo. domibus.

Le génitif singulier dom est devenu adverbe et siguisse à la maison.

En déclinant domus d'àprès les deux déclinaisons il faut donc rejeter les terminaisons me, mu, mi, mis, contenues dans le vers suivant:

Tolle me, mu, mi, mis, Si declinare domus vis.

- 4. Genre des substantifs de la quatrième déclinaison.
- I. Les substantifs en us sont masculins,

Exceptions:

acus (acuta), l'aignille domus (aurea), la maison manus (dextra), la main porticus (opāca), le portique tribus (Romana), la tribu idus, uum (Martiae), les ides

quinquatrus, uum, le cinquième jour après les ides et les noms des femmes et des arbres sont féminins.

II. Les mots en u sont neutres sans exception.

#### Chapitre X.

#### Cinquième déclinaison.

1. Tous les mots de la cinquième déclinaison ont la ter- 44. minaison es:

2. Singulier. Pluriel.

Nom. di-ēs le jour di-ēs les jours di-ēt di-ēt di-ēt di-ēt voc. di-ēs di-ēs di-ēs Abl. di-ē. di-ēbus.

 Quand la terminaison es est précédée d'une consonne, la voyelle e du génitif et datif singulier est brève.

4. Genre des substantifs de la cinquième déclinaison.

Tous les mots de la cinquième sont féminins à l'exception de dies, qui est masculin et féminin au singulier et masculin au pluriel et de meridies, le midi, qui est toujours masculin.

2 -

43.

#### Chapitre XI.

#### Supplément aux déclinaisons.

46. 1. Il y a quelques noms qui ne sont pas du tout susceptibles de déclinaison; on les appelle in déclinables (indeclinabilia) p. ex. pondo, la livre, nequam, méchant et les noms des lettres. Quelques mots ne sont usités qu'à quelques cas (defectiva casibus), p. ex. vis, qui au singulier n'a que les trois cas vis, vim, vi. D'autres ne s'emploient qu'à l'un des deux nombres ou au singulier ou au pluriel (defectiva numero). On les appelle singularia tantum, quand ils n'ont que le singulier, (ce sont pour la plupart des mots qui à cause de leur signification ne peuvent pas avoir de pluriel) p. ex. aurum, l'or; pluraliu tantum, quand ils ne sont usités qu'au pluriel, p. ex. arma, orum, les armes, Delphi, orum, la ville de Delphes.

Quelques mots ont au pluriel un sens différent de ce-

lui du singulier, p. ex.

aedes, is, le temple; aedes, ium, la maison auxilium, i, le secours; auxilia, orum, les troupes auxiliaires copia, ae, l'abondance; copiae, arum, les troupes litera, ae, la lettre; literae, arum, les sciences opèra, ae, la peine; operae, arum, les ouvriers.

48. 3. Il y a des mots, qui ayant une double forme au nominatif suivent deux déclinaisons différentes; on les nomme hétéroclites (heteroclita), p. ex. elephas et elephantus. Si par suite de cette différence de forme, ils ont en même temps un genre différent, on les appelle heterogeneu, p. ex. clypeus et clypeum. Quelques uns de ces noms sont usités sous l'une de ces formes au singulier, sous l'autre au pluriel, p. ex. vas, vasis, le vase, vasa, orum les vases.

### Chapitre XIF.

### Des adjectifs.

49. 1. L'adjectif s'ajoute au substantif pour en exprimer les qualités, p. ex. bonus pater, le bon père; pater est bonus, le père est bon. Comme par sa nature il est destiné à accompagner le substantif dans tous ses emplois, il est susceptible des mêmes genres, des mêmes nombres et des mêmes cas. Les participes, n'étant en quelque sorte que des adjectifs verbaux, leur sont tout à fait semblables quant à la déclinaison.

50. 2. Il y a des adjectifs, qui ont trois formes différentes, une pour chaque genre, ce sont les adjectifs en er, a, um, en us, a, um et en er, is, e, p. ex. pulcher, chra, chrum, beau; bonus, a, um, bon; celeber, bris, bre, célèbre; satur est le seul, qui ait les terminaisons ur, a, um. Les adjectifs à deux formes ont la désinence is pour le masculin et le féminin, e

pour le neutre, p. ex. facilis, e, facile. Tous les autres n'ont qu'une seule forme pour les trois genres, excepté au neutre l'accusatif singulier et les trois cas en a ou ia du pluriel, p. ex. audax, audacieux; ingens, très grand; vetus, vieux. Ceux en er, a, um et en us, a, um se déclinent d'après la première et la seconde, tous les autres d'après la troisèieme déclinaison, comme nous avons dit déjà auparavant.

3. Il n'y a qu'un petit nombre d'adjectifs en er, is, e sa- 51.

voir:

acer, acris, acre, aigre, piquant alacer, cris, cre, alerte campester, tris, tre, champêtre celeber, bris, bre, célèbre celer, celeris, celere, rapide equester, tris, tre, à cheval, équestre paluster, tris, tre, marecageux pedester, tris, tre, à pied, pédestre saluber, bris, bre, salutaire silvester, tris, tre, couvert de bois terrester, tris, tre, terrestre volucer, cris, cre, ailé.

Quelquefois la forme en is de ces adjectifs est employée

pour le masculin et le féminin.

4. Un petit nombre d'adjectifs sont indéclinables, p. ex. 52. nequam, mechant; frugi, honnête. D'autres sont défectifs pour les cas, p. ex. mactus, dont il n'existe que le vocatif singulier et pluriel macte et macti (macte esto sois loué).

#### Chapitre XIII.

#### Des degrés de comparaison.

1. Il y a en Latin trois degrés de comparaison (gru-53. dus comparationis): le positif (positivus), la forme fondamentale de l'adjectif, qui expose simplement la qualité énoncée par l'adjectif; le comparatif (comparativus), qui établit une comparaison et indique un plus haut degré de cette même qualité; le superlatif (superlativus), qui indique une superiorité portee au plus haut point, p. ex. Alexander fortis fuit, Alexandre fut brave; Alexander fortior fuit quam Darius, Alexandre fut plus brave que Darius; Alexander fortissimus Macedonum fuit, Alexandre fut le plus brave des Macédoniens.

2. Le comparatif est un adjectif à deux terminaisons en 54. ior, ius (or, us). On le forme en ajoutant les syllabes ior, ius au radical du positif, ou bien, ce qui revient au même, en ajoutant or, us an cas du positif terminé en i c. a. d. au génitif singulier des adjectifs de la seconde et au datif singulier de ceux de la troisième déclinaison, p. ex. fortis, radical: fort,

Distred by Google

comparatif: fort-ior, fort-ius; ou bien fortis, datif: forti, comparatif: forti-or, forti-us.

- 3. Le superlatif est un adjectif à trois terminaisons en us, a, um. On le forme en ajoutant issimus, a, um au radical ou bien ssimus, a, um au cas terminé en i du positif, p. ex. fortis, fort, fort-issimus, a, um; ou bien fortis, forti, forti-ssimus, a, um.
- 55. 4. Dans les adjectifs termines en er les terminaisons du superlatif sont rimus, a, um, qu'on ajoute au nominatif masculin singulier du positif, p. ex. liber, libre, superlatif: liber-rimus, a, um.

Nuperus, récent et vetus, vieux font au superlatif nuperrimus et veterrimus, comme s'ils avoient le nominatif en er;

Maturus, mur a les deux formes maturissimus et maturrimus.

Six adjectifs en ilis, e savoir;
 facilis, e, facile dissimilis

facilis, e, facile dissimilis, e, dissemblable humilis, e, humble gracilis, e, gracieux

prennent au superlatif les terminaisons limus, a, um, que l'on ajoute au radical du positif, p. ex. facil-is, facil-limus.

- 57. 6. Les adjectifs termines en dicus, ficus, volus qui sont dérivés des verbes dico, facio, volo ont leur comparatif en entior et leur superlatif en entissimus, comme s'ils étaient terminés au positif en ens, p. ex. benevolus, bienveillant, benevolentior, benevolentissimus; magnificus, magnifique, magnificentior, magnificentissimus; maledicus, médisant, maledicentior, maledicentissimus.
- 58. 7. Au lieu des terminaisons propres au comparatif et au superlatif on emploie les adverbes magis, plus, maxime, le plus devant certains adjectifs pour former les degrés de comparaison. Ce sont: `

1) Les adjectifs en us purum c. a. d. ceux dans les quels la terminaison us est précédée d'une voyelle, p. ex. dubius, douteux, magis dubius, muxime dubius. Cependant ceux en quus ont la comparaison ordinaire.

Les adjectifs dérivés en icus, idus, ülus, ālis, īlis, bundus, p. ex. legitimus, légitime, magis legitimus, maxime legiti-

mus.

3) Les adjectifs suivants:
albus, a, um, blane
calvus, a, um, chauve
cunus, a, um, gris
curvus, a, um, courbé
ferus, a, um, sauvage
mirus, a, um, admirable

mutus, a, um, muet par, égal dispar, inégal rudis, e, rude trux, féroce.

p. ex. albus, magis albus, maxime albus.

8. Les adjectifs suivants ont une comparaison tout à fait 59.

bonus, melior, optimus, bon
malus, pejor, pessimus, mauvais
magnus, major, maximus, grand
multus, plus, plurimus, beaucoup
parvus, minor, minimus, petit
nequam, nequior, nequissimus, mechant
frugi, frugalior, frugalissimus, frugal, honnète.

9. D'autres ont une double forme au superlatif savoir: extërus, exterior, extremus et extimus, extérieur inférus, inferior, infimus et imus, inferieur superus, superior, supremus et summus, supérieur posterus, posterior, postremus et postumus, postérieur.

10. Quelques comparatifs et superlatifs ne se derivent pas 61. d'un adjectif mais d'un adverhe ou d'une préposition:

citerior, citimus de citra, en de ça ulterior, ultimus de ultra, au de là interior, intimus de intra, en de dans propior, proximus de prope, près.

D'autres n'ont point du tout de positif usité:

prior, primus, le premier

deterior, deterrimus, pire ocior, ocissimus, plus rapide potior, potissimus, préférable.

11. Le comparatif manque aux adjectifs suivants:

.62.

falsus — fulsissimus, faux diversus — diversissimus, divers inclitus — inclitissimus, celebre novus — novissimus, nouveau pius — piissimus, pieux sucer — sacerrimus, sacré vetus — veterrimus, vieux

et à quelques participes devenus adjectifs, p. ex. meritus — meritissimus, mérité consultus — consultissimus, sayant.

Le superlatif manque à la plupart des adjectifs en bi- 63.
 lis et aux suivants:

alacer, alerte
caecus, aveugle
longinquus, eloigné, lointain
propinquus, proche
salutaris, salutaire
surdus, sourd
vulgaris, vulgaire,
et à quelques autres.

18. Beaucoup d'adjectifs ne sont pas du tout susceptibles 64. de comparaison à cause de leur signification, p. ex. aureus, a, um. d'or: rotundus, a, um, rond.

#### Chapitre XIV. Des noms de nombre.

- 1. Les noms de nombre (numeralia) sont en partie adjectifs en partie adverbes. Parmi les premiers il faut sourtout remarquer:
  - 1) Les nombres cardinaux (cardinalia), qui indiquent la quantité des objets et répondent à la question quot? combien? p. ex. tres, trois.
  - 2) Les nombres ordinaux (ordinalia), qui indiquent l'ordre des objets et répondent à la question quotus? le quantième? p. ex. tertius, le troisième. Ce sont tous des adjectifs en us, a, um.
  - 3) Les nombres distributifs (distributiva) qui répondent à la question quoteni? combien chaque fois? p. ex. terni, ae, a, trois à trois. Ce sont tous des adjectifs pluriels en i, ae, a,

Les adverbes numeraux (adverbia numeralia) répondent à la question quoties? combien de fois? p. ex. ter, trois fois.

Rem. Il faut encore remarquer les nombres multiplicatifs (multiplicativa) qui répondent à la question quotuplex f quel multiplie? p. ex. triplex, triple et qui ont tous la terminaison plex. Ajoutez-y les nombres proportionaux (proportionalia) qui répondent à la question quotuplus, a, um? combien de fois autant? p. ex. triplus, a, um, trois fois autant c. a. d. le triple.

2, Cardinaux. 66.

3. Ordinaux.

duodecimus

1. I. unus, a, um primus (prior, en parlant de deux) 2. II. duo, ae, o secundus 3. III. tres, tria tertius 4. IV. quatuor (quattuor) quartus 5. V. quinque quintus 6. VI. sex sextus 7. VII. septem septimus 8. VIII. octo octavus 9. IX. novem nonus 10. X. decem decimus 11. XI. undecim undecimus 12. XII. duodecim

13. XIII. tredecim ou detertius decimus cem et tres 14. XIV. quatuordecim quartus decimus 15. XV. quindecim quintus decimus

Cardinaux. 16. XVI. sedecim ou decem et sex

17. XVII. septendecim ou decem et septem

18. XVIII. decem et octo ou duodeviginti

19. XIX. decem et novem ou undeviginti

20. XX. viginti

21. XXI. unus et viginti ou viginti unus

22. XX. duo et viginti ou viginti duo

28. XXVIII. duodetriginta ou octo et vizinti

29. XXIX. undetriginta ou novem et viginti

30. XXX. triginta

40. XL. quadraginta 50. L. quinquaginta

60. LX. sexaginta 70. LXX. septuaginta 80. LXXX. octoginta

90. XC. nonaginta

99. IC. undecentum ou nonaginta novem ou novem et nonaginta

100. C. centum

109. CXI. centum et novem ou centum novem 200. CC. ducenti, ae, a

300. CCC. trecenti, ae, a 400. CCCC. quadringenti,

500. D ou D. quingenti, ae, a

600. DC. sexcenti, ae, a 700. DCC. septingenti, ae, a 800. DCCC, octingenti, ae,a

900. DCCCC, nongenti, ae, a 1000. M. ou CIO. mille

2000. MM. ou CIOCIO. duo millia ou bina millia ou bis mille

5000. I.DD quinque millia ou quina millia ou quinquies mille

Ordinaux. sextus decimus

septimus decimus

octavus decimus ou duodevicesimus

nonus decimus ou undevicesimus

vicesimus ou vigesimus vicesimus primus ou unus et vicesimus

vicesimus secundus ou alter et vicesimus

duodetricesimus on octavus et vicesimus undetricesimus ou nonus

et tricesimus tricesimus (trigesimus)

quadragesimus quinquagesimus

sexagesimus septuagesimus octogesimus

nonagesimus

undecentesimus ou nonagesimus nonus ou nonus et nonagesimus centesimus

centesimus et nonus centesimus nonus

ducentesimus trecentesimus quadringentesimus

quingentesimus

sexcentesimus septingentesimus octingentesimus nongentesimus millesimus bis millesimus

quinquies millesimus

Cardinaux.

Ordinaux.

10000. CCIDD. decem mil- decies millesimus lia ou dena millia ou

decies mille

centies millesimus. 100000, CCCIDDD, centum millia ou centena mil-

lia ou centies mille.

4. Les cardinaux unus, a, um, duo, ae, o, tres, tria et les nombres qui exprimeut les centaines multipliées sont déclinables. Duo a une déclinaison irregulière que voici:

N. duo, duae, duo

G. duorum, duarum, duorum

D. duobus, duabus, duobus

A. duos (duo), duas, duo

V. duo, duae, duo

A. duobus, duabus, duobus.

De la même manière on décline ambo, ae, o, les deux.

- 5. Mille an singulier est un adjectif indéclinable; mais au 68. pluriel il est employe comme substantif neutre de la troisième déclinaison, p. ex. tria millia ou terna millia militum, trois mille soldats. Mais pour exprimer plusieurs milliers on peut se servir aussi du singulier mille avec un adverbe numéral, p. ex. ter mille milites; cette façon de parler est pourtant moins usitée que l'autre.
- 69. Distributifs.

7. Adverbes numéraux.

1. singuli

2. bini

3. terni 4. quaterni

5. quini

6. seni

7. septeni

8. octoni

9. noveni

10. deni

11. undeni

12. duodeni

13. terni deni

14. quaterni deni

15. quini deni

16. seni deni

17. septeni deni

18. octoni deni

19. noveni deni

semel bis ter quater

quinquies sexies

septies octies

novies decies

undecies duodecies

ter decies ou tredecies

quater decies ou quatuordecies

quindecies ou quinquiesdecies

sedecies ou sexies decies

septies decies

octies decies, duodevicies novies decies, undevicies

| Distributifs.                          | Adverbes numéraux. |
|----------------------------------------|--------------------|
| 20. viceni                             | vicies             |
| 21. viceni singuli                     | semel et vicies    |
| 30. triceni                            | tricies            |
| 40. quadrageni                         | quadragies         |
| 50. quinquageni                        | quinquagies        |
| 60. sexageni                           | sexagies           |
| 70. septuageni                         | septuagies         |
| 80. octogeni                           | octogies           |
| 90. nonageni                           | nonagies           |
| 100. centeni                           | centies            |
| 200. duceni                            | ducenties          |
| 300. treceni (trecenteni)              | trecenties         |
| 400. quadringeni (quadrin-<br>genteni) | quadringenties     |
| 500. quingeni                          | quingenties        |
| 600. sexceni (sexcenteni)              | sexcenties         |
| 700. septingeni                        | septingenties      |
| 800. octingeni (octingenteni)          | octingenties       |
| 900. nongeni                           | nongenties         |
| 1000. (milleni) singula millia         | millies            |
| 2000. bina millia (bis milleni).       | bis millies.       |

## Chapitre XV.

## Des pronoms.

1. Les pronoms remplacent les noms dans le discours et 70. servent à éviter la répétition trop fréquente de ces derniers. On les divise en pronoms substantifs ou personnels (pronomina substantiva ou personalia), qui s'emploient tout à fait comme les substantifs et en pronoms adjectifs (pronomina adjectiva), qui sont analogues aux adjectifs quant à la forme et peuvent s'ajouter aussi aux substantifs.

## Pronoms personnelş.

71

Il y a un pronom personnel différent pour chacune des trois personnes.

Déclinaison.

|              |                             | Singulier.                  |                                                              |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | 1ère pers.                  | 2de pers.                   | 3ième pers.                                                  |
| N. et \      | lego, moi, je               | tu, toi, tu                 | manque                                                       |
| Gén.         | mei, de moi                 | tui, de toi                 | sui, de soi, de lui,<br>d'elle                               |
| Dat.         | mihi, à moi, me             | tibi, à toi, te             | sibi, à soi, se, à lui,<br>à elle                            |
| Acc.<br>Abl. | me, moi, me<br>me, par moi. | te, toi, te<br>te, par toi. | se, soi, se, lui, elle<br>se, par soi, par lui,<br>par elle. |

#### Pluriel.

tère pers. 2de pers. 3ième pers. N. et V. nos, nous vos, vous manque nostrum ou nostri, vestrum ou vestri, sui, d'eux, d'elles Gén. de nous de vous nobis, à nous vobis, à vous Dat. sibi, à eux, à elles, se Acc. nos, nous vos, vous se, eux, elles, se nobis, par nous. vobis, par vous. Abl se, par eux, par elles.

Rem. Pour donner plus d'expression à ces pronoms on y ajoute quelquesois la syllabe met, p. ex. egomet, tibimet, semet; le génitif pluriel cependant et le nominatif tu sont incapables de ce prolongement; pour tumet on dit tute. L'accusatif et l'ablatif me, te, se ont quelquesois la forme: meme, tete, sese.

### 72. 3. Pronoms adjectifs.

Les pronoms adjectifs sont divisés en plusieurs classes:
1) ipse, ipsa, ipsam, lui-même, elle-même.

#### Déclinaison.

### Singulier.

Pluriel.

| N. et                        | V. <i>ipse, ipsa, ipsum</i> , lui-même, elle-même   | ipsi, ipsae, ipsa, eux-mêmes,<br>elles-mêmes                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gén.<br>Dat.<br>Acc.<br>Abl. | ipsīus pour les 3 genres ipsum, ipsam, ipsam, ipsam | ipsorum, ipsarum, ipsorum<br>ipsis, pour les 3 genres<br>ipsos, ipsas, ipsa<br>ipsis, pour les 3 genres. |

73. 2) Les pronoms d'émonstratifs (demonstrativa:)
hic, haec, hoc, celui-ci, celle-ci, ceci; ce, cet, cette
ille, illu, illud, celui-là, celle-là, cela; celui, celle; ce, cet, cette
is, eu, id, celui, celle, cela; lui, elle
iste, istu, istud, celui-là, celle-là, cela
idem, eadem, idem, le même, la même
istic pour iste hic, celui-ci
illic pour ille hic, celui-là.

### Déclinaison.

## Singulier.

Pluriel.

| N. et | V. hic, haec, hoc, celui-ci, celle- | - hi, hae, haec, ceux-ci; cel |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------|
|       | ci, ceci; ce, cet, cette            | les-ci, ces                   |
| Gén.  | hujus pour les 3 genres             | horum, harum, horum           |
| Dat.  | huic   pour les 3 gentes            | his, pour les 3 genres        |
| Acc.  | hunc, hanc, hoc                     | hos, has, haec                |
| Abl.  | hoc, hac, hoc.                      | his, pour les 3 genres.       |

Rem. Pour donner plus d'expression à ce pronom on y ajoute la syllabe ce et ou forme le prouom hicce, hacce, hocce.

#### Singulier.

#### Pluriel.

| N. et V      | . ille, illa, illud, celui-là, celle- | illi, illae, illa, ceux-là, celles-                   |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|              | là, cela; celui, celle; ce,           | la; ceux, celles; ces                                 |
| Gén.<br>Dat. | illi                                  | illorum, illarum, illorum<br>illis, pour les 3 genres |
| Acc.<br>Abl. | illum, illam, illud illo, illa, illo. | illos, illas, illa<br>illis, pour les 3 genres.       |

De la même manière on décline, iste, ista, istud.

### Singulier.

### Pluriel.

N. et V. is, ea, id, celui, celle, cela: ii(ei), eae, ea, ceux, celles; lui, elle eux, elles Gén. eorum, earum, eorum ejus) pour les 3 genres iis(eis), pour les 3 genres eum, eam, id eos, eas, ea Acc. Abl. eo, ea, eo. iis(eis), pour les 3 genres.

De la même manière on décline idem, eadem, idem, le même, mais on écrit eundem, eandem, eorundem, earundem pour eumdem, eamdem, eorumdem, earumdem.

3) Les pronoms relatifs (relativa): qui, quae, quod, qui; le quel, la quelle quicunque, quaecunque, quodcunque, quiconque quisquis, (quaequae), quidquid, (quodquod), qui que ce soit, quoi que ce soit.

### Déclinaison.

## Singulier.

### Pluriel.

| N. et V.     | qui, quae, quod, qui; le quel, | qui, quae, quae, qui, les quels,                 |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
|              | la quelle                      | les quelles                                      |
| Gén.<br>Dat. |                                | quorum, quarum, quorum quibus, pour les 3 genres |
| Acc.         | quem, quam, quod               | quos, quas, quae                                 |
| Abl.         | auo, aua, auo,                 | quibus, pour les 3 genres.                       |

Quicunque et quisquis se déclinent sur qui, quae, quod.

4) Les pronoms interrogatifs (interrogativa): qui, quae, quod? le quel, la quelle? quis, quid? qui, quoi?

75.

74.

Ces deux pronoms se déclinent sur le pronom relatif.

5) Les pronoms indéfinis (indefinita): aliquis, aliqua, aliquid ou aliquod, quelque, quelqu'un, quel- 76. qu'une, quelque chose ou qui ou quis, quae, quod ou quid avec la même signification. quidam, quaedam, quoddam ou quiddam, un certain, une certaine, certaine chose

quispiam, quaepiam, quidpiam ou quodpiam) quelqu'un, quelquisquam, quaequam, quidquam qu'une, quelque chose

quivis, quaevis, quidvis ou quodvis quilibet, quaelibet, quidlibet ou quodlibet quisque, quaeque, quidque ou quodque, chacun, chacune, chaque chose.

Comme tous ces pronoms sont composés avec qui ou quis ils ont aussi la même déclinaison; mais aliquis a au pluriel: aliqui, quae, qua.

77. 6) Les pronoms possessifs (possessiva), dérivés des pronoms personnels:

meus, a, um, mon, ma tuus, a, um, ton, ta suus, a, um, son, sa, leur noster, tra, trum, notre vester, tra, trum, votre.

Ces pronoms se déclinent régulièrement comme les adjectifs en us, a, um et en er, a, um.

4. Les adjectifs pronominaux (adjectiva pronominalia) peuvent être comptés aussi parmi les pronoms. Ils répondent aux questions: quis? qui? p. ex. nullus, aucun; qualis? de quelle qualité? p. ex. talis, tel; quantus? de quelle quantité? p. ex. tantus, si grand; quot? combien? p. ex. tot, tant. Ils se déclinent comme les adjectifs, mais il faut remarquer que quelques uns d'eux appartiennent au nombre de ceux, qui ont ius au génitif et i au datif singulier.

# Chapitre XVI. Des verbes.

- Les verbes sont divisés en deux classes d'après leur signification:
  - 1) les verbes actifs ou transitifs (verba activa vel transitiva), exprimant une action qui se rapporte à un objet, p. ex. amo patrem, j'aime le père.
  - 2) Les verbes neutres ou intransitifs (verba neutra vel intransitiva), qui désignent un état ou une action qui ne peut point se rapporter à un objet, p. ex. dormio, je dors; ambulo, je me promène.
  - 2. Les verbes transitifs ont une double forme, l'actif (activum) et le passif (passivum). L'actif exprime, que l'action est faite par le sujet, le passif, que le sujet supporte l'action et qu'il est l'objet de l'action, p. ex. pater laudat filium, le père loue le fils; filius laudatur a patre, le fils est loué par le père.

Les verbes intransitifs ne s'emploient au passif qu'à la troisième personne singulier.

- 3. Il y a en latin une troisième classe de verbes, les dé-80. ponents (deponentia), qui ont la signification active, soit transitive soit intransive, et la forme passive, p. ex. hortor, j'exhorte; morior, je meurs.
- 4. Quelques verbes ont dans quelques temps la forme active dans d'autres la forme passive, p. ex. audeo, j'ose, ausus, sum, j'ai osé. On les nomme neutro passiva. Encore d'autres qui sont l'inverse des déponents ont la signification passive et la forme active, p. ex. veneo, je suis vendu. On les appelle neutralia passiva.

### Chapitre XVII.

## Des modes et des temps.

- 1. Les manières diverses de présenter l'action exprimée 82. par le verbe s'appellent modes (modi). Il y en a quatre en latin:
- 1) L'indicatif (modus indicativus), qui exprime simplement l'action ou l'état comme fait réel et positif, p. ex. puer scribit, le garçon écrit.
- 2) Le conjonctif ou le subjonctif (modus conjunctivus), qui exprime la supposition d'une action ou d'un état, p. ex. scriberem, si possem, j'écrirais, si je pouvais.
- 3) L'impératif (modus imperativus), qui exprime l'action sous la forme d'un commandement ou d'une demande, p. ex. scribite, écrivez.

4) L'infinitif (modus infinitivus), qui exprime l'action du verbe sans aucune modification et sans déterminer ni la personne ni le nombre, p. ex. nolo scribere, je ne veux pas écrire.

On peut encore compter parmi les modes: le participe (participium), qui présente l'action sous la forme d'un attribut et n'est autre chose qu'un adjectif verbal, p. ex epistola scripta, la lettre écrite; le gérondif (gerundium) qui contient la déclinaison de l'infinitif, p. ex. ars scribendi, l'art d'écrire et le supin (supinum).

2. Les temps (tempora) servent à marquer et l'époque 83. dans la quelle l'action se fait, savoir si elle a lieu dans le moment même où l'on en parle, ou si elle a eu lieu avant ce moment, ou si elle aura lieu après; et la nature de l'action, savoir si elle dure ou si elle est accomplie.

Il y aura donc six temps en latin qui sont contenus dans le tableau suivant:

ie tableau sulvant:

|                           |                                              | Passe.                                                                    |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Durée                     | Présent (Prae-<br>sens);<br>scribo, j'écris. | Imparfait (Imperfectum); scribebam; j'écrivais.                           | Futur I. (Futurum I);<br>scribam, j'eerirai. |
| Accom-<br>plisse-<br>ment |                                              | Plusqueparfait (Plus-<br>quamperfectum);<br>scripseram, j'avais<br>ecrit. |                                              |

Rem. En français il y a encore le parfait défini ou narratif, qu'on emploie pour exprimer les faits dans un recit. Ce temps se traduit en latin par le parfait. Les deux conditionnels se traduisent en latin par l'imparfait et le plusqueparfait du conjonctif et l'antérieur défini par le plusqueparfait de l'indicatif.

84. 3. L'indicatif et le conjonctif de chaque temps ont chacun trois personnes pour le singulier (je, tu, il, elle), et trois pour le pluriel (nous, vous, ils, elles). L'impératif n'a pas la première personne.

### Chapitre XVIII.

### De la conjugaison en général. De la formation des temps et des modes.

- 85. 1. Conjuguer un verbe signifie: dériver successivement de certaines formes fondamentales toutes les autres formes possibles du verbe. Il y a en latin quatre formes fondamentales savoir: la tère pers. de l'indicatif du présent et du parfait actif, le supin, et l'infinitif. Les trois dernières peuvent être dérivées de la première.
- 86. 2. Il y a en latin quatre conjugaisons, c. a. d. quatre manières essentiellement différentes de conjuguer les verbes. Voici les terminaisons des formes fondamentales de chacune:
  - 1. o, āvi, ātum, āre
  - 2. eo, ui, itum, ēre
  - 3. o, i, tum, ěre
  - 4. io, īvi, ītum, īre.

Chacune de ces conjugaisons a une lettre charactéristique, qui prédomine dans les terminaisons, c'est dans la première  $\bar{a}$ , dans la seconde  $\bar{e}$ , dans la troisième  $\bar{e}$  ou  $\bar{i}$ , dans la quatrième  $\bar{i}$ .

87. 3. Toutes les personnes du même temps et du même mode dérivent de la première; voici le tableau général des terminaisons des personnes:

#### Actif.

1. 2. 3. Sing. o, m, i. s. t. Plur. mus. tis. nt.

#### Passif.

Sing. r. ris. tur. Plur. mur. mini. ntur.

- 4. Il est essentiel pour la conjugaison de connaître d'a. 88. bord les 4 formes fondamentales. Dans la 1. 2. et 4. conjugaison la formation du parfait et du supin n'a pas de difficulté. Quant à la troisième conjugaison il faut donner quelques règles particulières à cet égard:
- 1) Quand il y a une voyelle devant la terminaison *ère* de l'infinitif, on ajoute *i* et *tum* au radical du verbe, p. ex. *acu-ere*, *acu-i*, *acu-tum*.
- 2) Quand la terminaison du présent ou de l'infinitif est précédée d'une consonne, il faut ajouter si au radical du verbe pour former le parfait, p. ex. carp-o, carp-si. Cependant il faut remarquer que la lettre s se combine avec les consonnes: c, g, h, qu et devient x, p. ex. duc-o, duxi; trah-o, traxi; reg-o, rexi; coqu-o, coxi. Quand la lettre finale du radical est b, elle est changée en p, p. ex scrib-o, scrip-si, quand c'est d, il faut que ou bien d ou bien s cède, p. ex. claud-o, clau-si; defen-do, defend-i. Au supin on ajoute tum au radical du verbe; mais b se changée en p et g, h, qu en c devant cette terminaison, enfin les verbes en do rejettent la consonne d et font leur supin en sum, p. ex. carp-o, carp-tum; scrib-o, scrip-tum; reg-o, rec-tum; trah-o, trac-tum; coqu-o, coc-tum; claud-o, clau-sum. Il y a cependant un très grand nombre d'exceptions de ces règles.
- 5. Le tableau suivant indique la manière dont on dérive 89. des quatre formes fondamentales toutes les autres formes du verbe.

|                               | I.            | II.          | III.         | I V.         |
|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| I. Ind. prés. act.            | 0             | eo           | 0            | io           |
| 1) Conj. prés. act            | em            | eam          | am           | iam          |
| 2) Ind. et conj. prés. pass.  | (or<br>(er    | eor<br>ear   | or<br>ar     | ior<br>iar   |
| 3) Ind. imperi. act. et pass. | aour          | ēbam<br>ēbar | ēbam<br>ēbar | ībam<br>ībar |
| 4) Ind. fut. act. et pass.    | (ābo<br>(ābor | ēbo<br>ēbor  | am<br>ar     | iam<br>iar   |
| 5) Part. prés. act            | ans           | ens          | ens          | iens         |
| 6) Gérondif                   | andum         | endum        | endum        | iendum       |
| 7) Part. fut. pass            | andus.        | endus.       | endus.       | iendus.      |

Rem. En composant le participe futur passif avec le verbe auxiliaire esse on forme la conjugaison périphrastique du passif.

| II. Ind. parf. act.  |       |            | i               |
|----------------------|-------|------------|-----------------|
| 1) Conj. parf. act.  |       |            | ĕrim            |
| 2) Ind et conj. plus | squep | . act.     | (ĕram<br>lissem |
| 3) Fut. passé act.   |       |            | ĕro             |
| 4) Inf. parf. act.   |       |            | isse.           |
| III. Supin           |       | <i>'</i> . | um, u           |
| 1) Part. parf. pass. |       |            | us, a, um       |
| 2) Part. fut. act.   |       |            | urus, a, um.    |

Rem. En composant le participe parfait passif avec esse on formo les temps de l'action achevée du passif, c a. d. 1) le parfait de l'indicatif et du conjonctif, 2) le plusqueparfait de l'indicatif et du conjonctif, 3) le futur passé, 4) l'infinitif parfait passif; en composant ce même participe avec isi on obtient 5) l'infinitif sutur passif. Le participe futur actif composé avec esse donne la conjugaison périphrastique de l'actif.

| IV. L'infinitif prés. act. 1) L'inf. prés. pass. |               | re<br>ri (dans la 3ième conjug. ĕri |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2) La 2de pers, sing, d                          | ·<br>e l'ind. | se change en i.)                    |

prés. pass. . . ris La 2de pers. sing. de l'im-(en

4) Le conj. imparf. act. et pass. rem rer.

## Chapitre XIX.

## Le verbe auxiliaire (substantif) esse.

 Puisque le verbe esse sert à former les temps composés, il est nécessaire d'en connaître d'abord la conjugaison.

## Sum, fui, esse, être.

### Présent.

| Indicatif.            |                    | Conjonetif. |  |  |
|-----------------------|--------------------|-------------|--|--|
| S. sum, je suis       | sim, (que) je sois |             |  |  |
| ĕs, tu es             | sīs,               | tu sois     |  |  |
| est, il est           | sit,               | il soit     |  |  |
| P. sumus, nons sommes | sīmus,             | nous soyons |  |  |
| estis, vous êtes      | sītis,             | vous soyez  |  |  |
| sunt, ils sont.       | sint,              | ils soient. |  |  |

g/ 135

### Impératif.

S. es. sois esto, que tu sois esto, qu'il soit P. este, sovez estote, que vous sovez sunto, qu'ils soient.

### Infinitif.

esse, être.

Participe.

(ens) inusité, étant.

## Imparfait.

### Indicatif.

S. ĕram, j'étais

eras, tu étais

erat, il était P. erāmus, nous étions

erātis, vous étiez

erant, ils étaient.

### Conjonctif.

essem (forem), (que) je fusse, je serais esses, (fores), tu fusses, tu serais esset (foret), il fut, il serait essemus (foremus), nous fussions, nous serions essētis (forētis), vous fussiez, vous seriez

# 

seraient.

### Indicatif.

S. ĕro, je serai eris, tu seras erit, il sera P. erimus, nous serons eritis, vous serez erunt, ils seront.

### Conjonctif.

essent (forent), ils fussent, ils

STRIPPED D manque; on le remplace par futurus, a, um, sim, sis sit etc. Infinitif. futurum, am, um esse ou fore, devoir (aller) être Participe. futurus, a, um, devant (allant) être. JERRETT

### Parfait.

## Indicatif.

S. fui, j'ai été, je fus fuisti, tu as été, tu fus fuit, il a été, il fut

P. fuimus, nons avons été, nous fuerimus, nous ayons été

fuistis, vous avez été, vous fueritis, vous ayez été TOURS - INCOME. fûtes

fuerunt (e), ils ont été, ils fuerint, ils aient été. furent. The passing and the same

## Conjonetif.

fuërim, (que) j'aie été
s fueris, tu aies été
fuerit, il ait été

Infinitif. fuisse, avoir été.

# Plusqueparfait.

Indicatif.

S. fuĕram, j'avais (j'eus) été fueras, tu avais été fuerat, il avait été

P. fuerāmus, nous avions eté fuerātis, vous aviez été fuerant, ils avaient ete.

Conjonctif.

S. fuissem, (que) j'eusse, j'aurais été fuisses, tu eusses, tu aurais été fuisset, il eût, il aurait été

P. fuissemus, nous enssions, nous aurions été fuissētis, vous eussiez, vous auriez été fuissent, ils eussent, ils auraient été.

Futur (II.) passé.

Indicatif.

S. fuĕro, j'aurai été fueris, tu auras été fuerit, il aura été

P. fuerimus, nous aurons été fueritis, vous aurez été fuerint, ils auront été.

Conjonctif. manque.

### Chapitre XX.

## Première conjugaison.

Amo, amāvi, amātum, amāre, aimer. 91.

## ACTIF.

### Présent.

Conjonctif.

S. amo, j'aime amās, tu aimes amat, il aime P. amāmus, nous aimons

amātis, vous aimez amant, ils aiment.

## Impératif.

Indicatif.

S. amā, aime amāto, que tu aimes amāto, qu'il aime

P. amāte, aimez amātōte, que vous aimiez amanto, qu'ils aiment.

amem, (que) j'aime amēs, tu aimes amet, il aime amēmus, nous aimions amētis, vous aimiez ament, ils aiment.

Infinitif.

amare, aimer.

Participe. amans, antis, aimant.

Gérondif. amandi, o, um, o, d'aimer.

### Imparfait.

S. amābam, j'aimais amabas, tu aimais amabat, il aimait

P. amabāmus, nous aimions amabātis, vous aimiez amabant, ils aimaient.

### Conjonctif.

 amārem, (que) j'aimasse, j'aimerais amarēs, tu aimasses, tu aimerais amaret, il aimât, il aimerait

P. amarēmus, nous aimassions, nous aimerions amarētis, vous aimassiez, vous aimeriez amarent, ils aimassent, ils aimeraient.

#### Futur L

#### Indicatif.

S. amābo, j'aimerai amabis, tu aimeras amabit, il aimera

P. amabimus, nous aimerons amabitis, vous aimerez amabunt, ils aimeront.

## Conjonetif.

manque; on le remplace par amāturus, a, um, sim, sis, sit etc.

### Infinitif.

amaturum, am, um esse, devoir ou aller aimer.

### Participe.

amāturus, a, um, devant on allant aimer.

### Parfait.

#### Indicatif.

S. amāvi, j'ai aimé, j'aimai amavisti, tu as aimé, tu aimas amavit, il a aimé, il aima

P. amavimus, nous avons aimé, nous aimâmes amavistis, vous avez aimé, vous aimâtes amavērunt (e), ils ont aimé, ils aimèrent.

### Conjonctif.

- S. amāvērim, (que) j'aie aimé amaveris, tu aies aimé amaverit, il ait aimé
- P. amaverimus, nous ayons aimé amaveritis, vous ayez aimé amaverint, ils aient aimé.

Infinitif. amavisse, avoir aimé.

### Plusqueparfait.

### Indicatif.

- S. amāvēram, j'avais (j'eus) aimé amaveras, tu avais aimé amaverat, il avait aimé
- P. amaverāmus, nous avions aimé amaverātis, vous aviez aimé amaverant, ils avaient aimé.

### Conjonctif.

- S. amāvissem, (que) j'eusse, j'aurais aimé amavissēs, tu eusses, tu aurais aimé amavisset, il eût, il aurait aimé
- P. amavissemus, nous eussions, nous aurions aimé amavissetis, vous eussiez, vous auriez aimé amavissent, ils eussent, ils auraient aimé.

## Futur (II.) passé.

### Indicatif.

- S. amāvēro, j'aurai aimė amaveris, tu auras aimė amaverit, il aura aimė
- P. amaverimus, nous aurons aimé amaveritis, vous aurez aimé amaverint, ils auront aimé.

## Conjonetif.

manque.

Supin. amātum, pour aimer amātu, a aimer.

92.

### PASSIF.

### Présent.

### Indicatif.

S. amor, je suis aimé amāris, tu es aimė amātur, il est aimé

P. amāmur, nous sommes aimes amēmur, nous soyons aimes amāmini, vous êtes aimés amanture ils sont aimés.

### Conjonetif.

amer, (que) je sois aimé amēris, tu sois aimė amètur; il soit aimé amēmini, vous soyez aimés amentur, ils soient aimés.

### Impératif.

### Infinitif.

S. amare, sois aime amator, que tu sois aimé amātor, qu'il soit aimė

P. amāmini, soyez aimes amaminor, que vous sovez amantor, qu'ils soient aimés.

amāri, être aimé.

## Imparfait.

### Indicatif.

S. amābar, j'étais aimé amabāris, tu etais aimé amabātur, il était aimé

P. amabāmur, nous étions aimés amabāmini, vous étiez aimés amabantur, ils étaient aimés.

## Conjonctif.

S. amarer, (que) je fusse, je serais aimé amarēris, tu fusses, tu serais aimé amarētur, il fût, il serait aimé

P. amarēmur, nous fussions, nous serious aimes amarēmini, vous fussiez, vous seriez aimes amarentur, ils fussent, ils seraient aimes.

### Futur L

### Indicatif:

Conjouctif.

S. amābor, je serai aimė amaběris, tu seras aimé amabitur, il sera aimė

P. amabimur, nous serons aimés amabimini, vous serez aimes manque.

amātum iri, aller être aimé.

Participe. amabuntur, ils seront aimés. | amandus, a, um, devant être aimé.

### Parfait.

### Indicatif.

S. amātus, {sum, j'ai été, je fus aimé es, tu as été, tu fus aimé est, il a été, il fut aimé

P. amati, ae, a sumus, nous avons été, nous fûmes aimés estis, vous avez été, vous fîtes aimés sunt, ils ont été, ils furent aimés.

### Conjonctif.

S. amatus, sim, (que) j'aie été aimé sis, tu aies été aimé sit, il ait été aimé

P. amati, simus, nous ayons été aimés sitis, vous ayez été aimés sint, ils aient été aimés.

Infinitif. amātum, am, um esse, avoir été aimé. Participe. amātus, a, um, aimé.

## Plusqueparfait.

## Indicatif.

S. amatus, {eram, j'avais (j'eus) été aimé eras, tu avais été aimé erat, il avait été aimé

P. amati, ae, a {eramus, nous avions été aimés eratis, vous aviez été aimés erant, ils avaient été aimés.

## Conjonetif.

S. amatus, essem, (que) j'eusse, j'aurais été aime esses, tu eusses, tu aurais été aime esset, il eût, il aurait été aimé

P. amati, ae, a {essemus, nous eussions, nous aurions été aimés essetis, vous eussiez, vous auriez été aimés essent, ils eussent, ils auraient été aimés.

## Futur (II.) passé.

## Indicatif.

S. amatus, ero, fuero, j'aurai été aimé eris, fueris, tu auras été aimé erit, fuerit, il aura été aimé

P. amati, erimus, fuerimus, nous aurons été aimés eritis, fueritis, vous aurez été aimés erunt, fuerint, ils auront été aimés.

## Conjonetif.

manque.

### Chapitre XXI.

## Seconde conjugaison.

Moneo, monui, monitum, monere, avertir.

93.

## ACTIF.

### Présent.

### Indicatif.

S. moneo, j'avertis mones, tu avertis monet, il avertit

P. monēmus, nous avertissons monētis, vous avertissez monent, ils avertissent.

### Impératif.

S. monē, avertis monēto, que tu avertisses monēto, qu'il avertisse

P. monēte, avertissez monētote, que vous avertissiez monento, qu'ils avertissent.

### Conjonetif.

moneam, (que) j'avertisse moneā, tu avertisses moneat, il avertisses moneāmus, nous avertissions moneātis, vous avertissiez moneant, ils avertissent.

### Infinitif.

monëre, avertir.

Participe. monens, avertissant.

Gérondif. monendi, o, um, o, d'avertir.

### Imparfait. Indicatif.

S. monebam, j'avertissais monebas, tu avertissais monebat, il avertissait

P. monebāmus, nous avertissions monebātis, vous avertissiez monebant, ils avertissaient.

## Conjonctif.

S. monērem, (que) j'avertisse, j'avertirais monerēs, tu avertisses, tu avertirais moneret, il avertit, il avertirait

P. monerēmus, nous avertissions, nous avertirions monerētis, vous avertissiez, vous avertiriez monerent, ils avertissent, ils avertiraient.

# Futur L. Indicatif.

S. monēbo, j'avertirai monebis, tu avertiras monebit, il avertira

P. monebimus, nous avertirons monebitis, vous avertirez monebunt, ils avertiront. Conjonctif.

manque; on le reinplace par moniturus, sim, sis, sit etc.

Infinitif.

moniturum, am, um esse, devoir ou aller avertir.

Participe.

moniturus, a, um, devant ou allant avertir.

Parfait.

Indicatif.

Conjonetif.

S. monui, j'avertis ou j'ai averti|monuerim, (que) j'aie averti monuisti, tu avertis monueris,

monuit, il avertit

monuerit.

P. monuimus, nous avertimes monuistis; vous avertites monuerunt(e), ils avertirent. | monuerint.

monuerimus, monueritis,

Infinitif. monuisse, avoir averti.

Plusqueparfait.

Indicatif.

Conjonetif.

S. monuëram, j'avais ou j'eus monuissem, (que) j'eusse ou j'aurais averti averti

monueras

monuissēs monuisset

monuerat' P. monuerāmus monuerātis monuerunt.

monuissēmus monuissētis monuissent.

Futur (II.) passé. Conjonctif.

Indicatif.

S. monuero, j'aurai averti monueris monuerit

manque.

P. monuerimus monueritis monuerint.

> Supin. monitum, pour avertir monitu, à avertir.

94.

PASSIF.

Présent. Indicatif.

S. moneor, je suis averti

monēris, monētur

P. monēmur moněmini monentur. Conjouctif.

monear, (que) je sois averti

monearis moneatur moneāmur

moneümini moneantur.

### Impératif.

Infinitif.

- S. monēre, sois averti monetor
  - monētor
- P. moněmini moněminor monentor.

monēri, être averti

### Imparfait.

### Indicatif.

S. monebar, j'étais averti

monebāris monebatur P. monebămur monebūmini monebantur.

## Conjonetif.

monērer, (que) je fusse ou je serais averti monerēris moneretur monerēmur monerēmini monerentur.

### Futur I.

### Indicatif.

Conjonctif.

S. monebor, je serai averti moneběris

monebitur P. monebimur monebimini monebuntur. manque.

monitum iri, aller être averti.

Participe. monendus,a,um, devant être averti

### Parfait.

### Indicatif.

sum, j'ai été ou je fus averti S. monitus, a, um

## Conjonctif.

sim, (que) j'aie été averti monitus, a, um

Infinitif. monitum, am, um esse, avoir été averti. Participe, monitus, a, um, averti.

Conjonctif.

manque; on le remplace par moniturus, s

Infinitif.

moniturum, am, um esse, devoir ou al

Participe.

moniturus, a, um, devant ou allar

Parfa'

### Indicatif.

S. monui, j'avertis ou j'ai aver' monuisti, tu avertis monuit, il avertit

P. monuimus, nous avertir monuistis, vous avert monuerunt(e), ils s

Infinitif

India

...) passé.

S. monučram averti

erti Indicatif.

monue

as, ero (fuero), j'aurai été averti

moni P. mo

95.

a, um erit (fuerit)
moniti, (erimus (fuerimus)

P. moniti, de, a erimus (fuerimus) (fueritis) de, a erimus (fueritis) derunt (fuerint).

Conjon ctif. manque.

## Chapitre XXII.

Troisième conjugaison.

Lego, legi, lectum, legere, lire.

ACTIF.

Présent.

Indicatif.

S. lego, je lis legĭs, tu lis legit, il lit

P. legimus, nous lisons legitis, vous lisez legunt, ils lisent.

Conjonctif.

legam, (que) je lise legās, tu lises legat, ils lise legāmus, nous lisions legātis, vous lisiez legant, ils lisent. Impo S. legĕ, lis legĭto, que 'egĭto, qu'il 'ĭte, lisez 'tōte, qu 'to, qu Parfait. Indicatif. Vai été ou je fus lu

us lisiez ils lisaient.

### Indicatif.

S. legam, je lirai legēs, tu liras leget, il lira P. legēmus, nous liro

P. legēmus, nous lirons legētis, vous lirez legent, ils liront.

### Fut

manque; on cturus, a, um, sim,

Infinitif.
lecturum, am, um esse, devoir
ou aller lire.

Participe.

lecturus, a, um, devant on allant lire.

## Indicatif.

S. legi, je lus ou j'ai lu legisti, tu lus legit, il lut

P. legĭmus, nous lûmes legistis, vous lûtes legērunt (e), ils lurent.

## Parfait.

Conjonetif.

legërim, (que) j'aie lu legeris legerit legerimus legeritis legerint.

Infinitif. legisse, avoir lu.

## Plusqueparfait.

## Indicatif.

S. legĕram, j'avais ou j'eus lu legeras

legerat
P. legerāmus
legerātis
legerant,

0

## Conjonctif.

legissem,(que) j'eusse ou j'aurais lu legissēs legisset legissēmus legissētis legissent.

## Plusqueparfait.

### Indicatif.

S. monitus eram, j'avais ou j'eus été averti eras erat

P. moniti, eratis erant.

### Conjonetif.

S. monitus, essem, (que) j'eusse ou j'aurais été averti a, um esses esset

P. moniti, essemus ae, a essent.

## Futur (II.) passé.

### Indicatif.

S. monitus, sero (fuero), j'aurai été averti a, um eris (fueris) erit (fuerit)

P. moniti, {erimus (fuerimus) ae, a {erimus (fueritis) erunt (fuerint).

> Conjon ctif. manque.

### Chapitre XXII.

Troisième conjugaison.

Lego, legi, lectum, legere, lire.

## ACTIF.

## Présent.

Indicatif.

S. lego, je lis legĭs, tu lis legit, il lit

95.

P. legimus, nous lisons legitis, vous lisez legunt, ils lisent.

Conjonetif.

legam, (que) je lise legās, tu lises legat, ils lise legāmus, nous lisions legātis, vous lisiez legant, ils lisent.

### Impératif.

S. legě, lis

legĭto, que tu lises
legĭto, qu'il lise

P. legite, lisez legitōte, que vous lisiez legunto, qu'ils lisent. Infinitif.

legĕre, lire.

Participe. legens, lisant.

Gérondif. legendi, o, um, o, de lire.

### Imparfait.

## Conjonetif.

legerem, (que) je lusse, je lirais legeres, tu lusses, tu lirais legeret, il lût, il lirait legeremus, nous lussions, nous lirions legeretis, vous lussiez, vous liriez legerent, ils lussent, ils liraient.

## Indicatif.

legebas, tu lisais legebat, il lisait P. legebāmus, nous lisions

S. legēbam, je lisais

legebātis, vous līsiez legebant, ils lisaient.

### Futur L

## Conjonctif.

manque; on le remplace par lecturus, a, um, sim, sis, sit etc.

Infinitif.

lecturum, am, um esse, devoir
ou aller lire.

Participe.
lecturus, a, um, devant ou allant lire.

### Indicatif.

Indicatif.

S. legi, je lus ou j'ai lu

P. legimus, nous lûmes

legisti, tu lus

legit, il lut

S. legam, je lirai legës, tu liras leget, il lira

P. legēmus, nous lirons legētis, vous lirez legent, ils liront.

### Parfait.

## Conjonctif.

legërim, (que) j'aie lu legeris legerit legerimus legeritis legerint.

legistis, vous lûtes
legērunt (e), ils lurent.

## Infinitif. legisse, avoir lu.

# Plusqueparfait. Conjonctif.

legissētis

legissent.

# Indicatif.

S. legĕram, j'avais ou j'eus lu legeras legerat

P. legerāmus legerātis legerant, legissem,(que) j'eusse où j'aurais lu legissēs legisset legissēmus

Digitized by Google

Futur (II.) passé.

Indicatif.

Conjonctif.

S. legero, j'aurai lu

legeris legerit

P. legerimus legeritis legerint. manque.

Supin. lectum, pour lire lectu, à lire.

96.

## PASSIF.

Présent.

Indicatif. S. legor, je suis lu

legëris legitur

P. legimur legimini leguntur.

Impératif.

S. legëre, sois lu legitor legitor

P. legimini legiminor leguntor. resent. Conjonctif.

legar, (que) je sois lu legāris legātur legāmur legāmini

legantur. Infinitif.

legi, être lu.

Imparfait.

Indicatif.

S. legēbar, j'étais lu

legebāris legebātur P. legebāmur legebāmini

legebantur.

Indicatif.

S. legar, je serai lu legēris ·legētur

P. legēmur legēmini legentur. Conjonetif.

legërer, (que) je fusse ou je serais lu legerëris . legerëtur legerëmur legerëmini

Futur (I.)

Conjonetif.

manque.

legerentur.

Infinitif. lectum iri, aller ètre lu.

Participe. legendus, a, um, devant être lu.

### Parfait. Indicatif.

S. lectus, a, sum, j'ai été on je fus lu um

P. lecti, ae, sumus estis sunt.

## Conjonetif.

S.  $\underset{um}{lectus, a, \begin{cases} sim, \text{ (que) j'aie 'été lu} \\ sis \\ sit \end{cases}}$ 

P. lecti, ae, simus sitis sint.

Infinitif. lectum, am, um esse, avoir été lu. Participe. lectus, a, um, lu.

## Plusqueparfait.

Indicatif.

S. lectus,a, {eram, j'avais ou j'eus été lu eras erat

P. lecti, ae, eramus a eratis erant.

### Conjonctif.

S. lectus, a, essem, (que) j'eusse ou j'aurais été lu um esses

P. lecti, ae, essemus essetis essent

## Futur (II.) passé.

Indicatif.

S. lectus, a, ero (fuero), j'aurai été lu eris (fueris) erit (fuerit)

P. lecti, ae, erimus (fuerimus)
a eritis (fueritis)
erunt (fuerint).

Conjonctif.

manque.

### Chapitre XXIII.

## Verbes en io de la troisième conjugaison.

1. Il y a un assez grand nombre de verbes de la troisième conjugaison qui ont la terminaison io au Présent, p. ex. rapio, je ravis; capio, je prends. Comme la conjugaison de ces verbes diffère pour quelques temps de celle de lego, il sera nécessaire d'en donner un exemple.

## 97. 2. Rapio, rapui, raptum, rapere, ravir.

### ACTIF.

### Présent.

### Indicatif.

S. rapio, je ravis rapis, tu ravis rapit, il ravit

P. rapimus, nous ravissons rapitis, vous ravissez rapiunt, ils ravissent.

### Impératif.

S. rapě, ravis
rapito, que tu ravisses
rapito, qu'il ravisse
P. rapite, ravissez
rapitōte, que vous ravissiez
rapiunto, qu'ils ravissent.

### Conjonctif.

rapiam, (que) je ravisse rapiās, tu ravisses rapiāt, il ravisse rapiāmus, nous ravissions rapiātis, vous ravissiez rapiant, ils ravissent.

### Infinitif.

rapěre, ravir.

Participe.

Gérondif. rapiendi, o, um, o, de ravir.

## Imparfait.

### Indicatif.

S. rapiebam, je ravissais rapiebas, tu ravissais rapiebat, il ravissait

P. rapiebāmus, nous ravissions rapiebātis, vous ravissiez rapiebant, ils ravissaient.

### Conjonetif.

S. rapěrem, (que) je ravisse, je ravirais rapěrēs, tu ravisses, tu ravirais raperet, il ravît, il ravirait

P. raperēmus, nous ravissions, nous ravirions raperētis, vous ravissiez, vous raviriez raperent, ils ravissent, ils raviraient.

## Futur (I.).

### Indicatif.

S. rapiam, je ravirai rapies, tu raviras rapiēt, il ravira

P. rapiēmus, nous ravirons orapiētis, vous ravirez rapient, ils raviront.

### PASSIE

98.

### Présent

### Indicatif.

S. rapior, je suis ravi raperis rapitur

P. rapimur rapimini rapiuntur.

## Impératif.

S. rapěre, sois ravi rapitor

rupitor P. rapimini rapiminor rapiuntor.

## Conjonctif.

rapiar, (que) je sois ravi rapiāris rapiātur rapiāmur rapiamini rapiantur.

### Infinitif.

rapi, être ravi.

### Imparfait.

### Indicatif.

S. rapiēbar, j'étais ravi

rapiebāris rapiebātur

P. rapiebāmur rapiebāmini rapiebantur.

## Conjonctif.

rapěrer, (que) je fusse ou je serais ravi rapereris raperētur raperēmur raperemini raperentur.

## Futur (I.).

S. rapiar, je serai ravi rapiēris rapiētur

P. rapiēmur rapiēmini rapientur.

La formation des temps dérivés du parfait et du supin n'a pas de difficulté.

4

### Chapitre XXV.

## Quatrième conjugaison.

99. Audio, audīvi, audītum, audīre, entendre.

### ACTIF.

### Présent.

### Indicatif.

S. audio, j'entends audīs, tu entends audīt, il entend

P. audīmus, nous entendons audītis, vous entendez audiunt, ils entendent.

### Impératif.

S. audī, entends
audīto, que tu entendes
audīto, qu'il entende
P. audīte, entendez

audītote, que vous entendiez audiunto, qu'ils entendent.

### Conjonctif.

audium, (que) j'entende audiūs, tu entendes audiūt, il entende audiūmus, nous entendions audiūtis, vons entendiez audiunt, ils entendent.

### Infinitif.

audire, entendre.

Participe.

Gérondif. audiendi, o, um, o, d'entendre.

### Imparfait. Indicatif.

S. audiēbam, j'entendais audiebas, tu entendais audiebat, il entendait

P. audiebāmus, nous entendions audiebātis, vous entendiez audiebant, ils entendaient.

## Conjonctif.

S. audīrem, (que) j'entendisse, j'entendrais audirēs, tu entendisses, tu entendrais audiret, il entendît, il entendrait

P. audirēmus, nous entendissions, nous entendrions audirētis, vous entendissiez, vous entendriez audirent, ils entendissent, ils entendraient.

## Futur (I.). Indicatif.

S. audiam, j'entendrai audiēs, tu entendras audiet, il entendra

P. audiēmus, nous entendrons audiētis, vous entendrez audient, ils entendront. Conjonctif.

manque; on le remplace par auditurus, a, um sim, sis, sit etc.

Infinitif.

auditurum, am, um esse, devoir ou aller entendre.

Participe.

auditurus, a, um, devant ou allant entendre.

· Parfait.

Indicatif.

Conjonctif.

S. audīvi, j'entendis ou j'ai entendu audīvērim, (que) j'aie entendu audīvisti, tu entendis audīveris audīverit P. audīvimus, nous entendimes audīvistis, vous entendites audīveritis

Infinitif audīvisse, avoir entendu.

audivērunt (e), ils entendirent. audiverint.

Plusqueparfait.

Indicatif. Conjonctif.

S. audīvēram, j'avais ou j'eus en-audīvissem, (que) j'eusse ou j'autendu rais entendu

audiveras audiverat

P. audiverāmus audiverātis audiverant audivissēs audivisset audivissēmus audivissētis audivissent,

Futur (II.) passé.

Indicatif.

Conjonctif.

S. audīvēro, j'aurai entendu audiveris

audiverit

P. audiverimus audiveritis audiverint

Supin. auditum, pour entendre; auditu, à entendre.

manque.

PASSIF. Présent.

100.

Indicatif.

Conjonetif.

S. audior, je suis entendu audīris

audītur P. audīmur

P. audīmur audīmini audiuntur. audiar, (que) je sois entendu

audiātur audiāmur audiāmini audiantur.

Disease by Google

### Impératif.

S. audire, sois entendu auditor auditor

P. audimini audiminor audiuntor. Infinitif.

audiri, être entendu.

Imparfait.

Indicatif.

S. audiēbar, j'étais entendu

andiehāris audiebātur P. audiebāmur audiebāmini

andiebantur.

Conjonctif.

audirer, (que) je fusse, je serais entendu audirēris audirētur

audirēmur audirēmini audirentur.

Futur (I.).

Indicatif.

S. audiar, je serai entendu audiēris

audiētur P. audiemur audiēmini

audientur.

manque.

Infinitif. audītum īri, aller être entendu.

Conjonctif.

Participe. audiendus, a, um, devant être entendu.

Parfait.

Indicatif.

audītus, (sum, j'ai été, je fus entendu a, um

csumus auditi.

Conjonctif.

auditus, sim, (que) j'aie été entendu a, um

auditi,

Infinitif. auditum, am, um esse, avoir été entendu. Participe. auditus, a, um, entendu.

## Plusqueparfait. Indicatif.

- S. auditus, {eram, j'avais, j'eus été entendu eras erat
- P. auditi, feratis erant.

### Conjouctif.

- S. auditus, essem, (que) j'eusse, j'aurais été entendu a, um esses esset
- P. auditi, essemus essetis essent.

## Futur (II.) passé.

### Indicatif.

- S. auditus, {ero (fuero), j'aurai été entendu eris (fueris) erit (fuerit)
- P. auditi, {erimus (fuerimus) ae, a {eritis (fueritis) erunt (fuerint).

Conjonctif. manque.

## Chapitre XXVI.

Tableau sy noptique des quatre conjugaisons arrangé d'après les dérivations des temps.

| I.                       | II.           | III.                               | IV.                                         | 101. |
|--------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------|------|
| am o, am-āvi<br>am-ātum, | ui, mon-itum, | leg-o, leg-i, rap<br>lec-tum, leg- | -io, rap-ui, aud-io, a<br>p-tum, rap-<br>re | iud- |

# 1) am-o. | 1) mon-eo | 1) leg-o. | 1) rap-io. | 1) aud-io. Présent Ind. Act.

nm-o am-ās etc. mon-ēs etc, leg-o leg-ĭs etc. rap-io rap-is etc. aud-īs etc.

### Prés. Ind. Pass.

|              | mon-eor            | leg-or                                    | rap-ior      | and-ior          |
|--------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------|
|              | (mone-ris)         | leg-or<br>de (legĕ-ris) de<br>l'infinitif | (rapě-ris)   | de (audī-ris) de |
| l'infinitif  | l'infinitif        | l'infinitif                               | l'infinitif  |                  |
| am-atur etc. | mon- <i>ctur</i> e | tc. leg-itur etc.                         | rap-itur etc | . aud-itur etc.  |

| I,                                                           | II.                                                            |                                                                 | ш.                                          | IV.                                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                | rés. Conj. A                                                    |                                             | to tand tand to                                |
| etc.                                                         | eat etc.                                                       | etc.                                                            | iat etc.                                    | s, aud-iam, iās<br>iat etc.                    |
|                                                              |                                                                | rés. Conj. P                                                    |                                             |                                                |
| am-er, Ēris,<br>ētur etc                                     | mon-ear,eārii<br>eātur etc.                                    | atur etc.                                                       | iātur etc.                                  | s, aud-iar, iāris,<br>iātur etc.               |
|                                                              |                                                                | Imp. Ind. A                                                     |                                             |                                                |
| am-ābam,<br>abas, abat<br>etc.                               | mon-ēbam,<br>ebas, ebal<br>etc.                                | leg-ēbam, eba<br>ebat etc.                                      | s, rap-iēbam, i<br>bas, iebai<br>etc.       | e-aud-iēbam ie-<br>bas, iebat<br>etc.          |
|                                                              |                                                                | mp. Ind. Pa                                                     | 1 S S.                                      |                                                |
| um-ābar, abā-<br>ris, abātur<br>etc.                         | mon- <i>ēbar</i> , ebā<br>ris, ebātu<br>etc.                   | etc.                                                            | rap-iēbar, i<br>bāris, iebe<br>tur etc.     | e-and-iēbar, ie-<br>iebāris, ie-<br>bātur etc. |
|                                                              | F                                                              | ut. 1. 1nd. A                                                   | ct.                                         |                                                |
| am-ābo, abis,<br>abit etc.                                   | mon-ēbo, ebi<br>ebit etc.                                      | etc.                                                            | et rap-iam, iet etc.                        | s, aud-iam, ies,                               |
|                                                              | F                                                              | ut. 1. Ind. P                                                   | ass.                                        |                                                |
| am-ābor, abč-<br>ris, abĭtur etc.                            | mon-ēbor, ebi<br>ris, ebitur et                                | elleg-ar, ēris,<br>ētur etc.                                    | rap-iar, iër<br>iëtur etc.                  | is, aud-iar, iēris,<br>iētur etc.              |
|                                                              | P                                                              | art. Prés. A                                                    | ct.                                         |                                                |
| am-ans.                                                      | mon-ens.                                                       | [leg-ens.                                                       | rap-iens.                                   | aud-iens.                                      |
|                                                              |                                                                | Gérondif.                                                       |                                             |                                                |
| am-andi, o, um, o.                                           | mon-endi, o,                                                   | leg-endi, o, um, o.                                             | rap-iendi, o                                | , aud-iendi, o,<br>um, o.                      |
|                                                              | P                                                              | art. Fut. P                                                     | ass.                                        |                                                |
| um.                                                          | mon-endus, a                                                   | um um                                                           | rap-iendus,<br>um                           | a, aud-iendus, a,<br>um.                       |
| 2) a m ā - r e.                                              | 2) monē· <i>re</i> .                                           | 2) leg ĕ - r e.                                                 | 2) rap ĕ - r e                              | 2) audī-re.                                    |
|                                                              | ]                                                              | nf. Prés. A                                                     | c t.                                        |                                                |
| ama-re.                                                      | mone-re.                                                       | lege-re.                                                        | rape-re.                                    | audi-re                                        |
|                                                              | 1                                                              | nf. Prés. Pa                                                    | 1 S S.                                      |                                                |
| ama-ri.                                                      | mone-ri.                                                       | legi(pour e-ri)                                                 | rapi (pour                                  | e-Jaudi- <i>ri</i> .                           |
|                                                              |                                                                | Impérat. Ac                                                     | et.                                         |                                                |
| ama<br>am- <i>āto</i> ) du<br>am- <i>āto</i> ) prés.<br>etc. | mone<br>mon- <i>ēto</i> ) du<br>mon- <i>ēto</i> ) prés<br>etc. | lege<br>leg- <i>ito</i> ) du<br>leg- <i>ito</i> ) prés.<br>etc. | rape<br>rap-ito du<br>rap-ito prés.<br>etc. | audi<br>aud-īto du<br>aud-īto prés.<br>etc.    |
| - 22                                                         |                                                                |                                                                 |                                             |                                                |

| I.                                            | II.                                              | 1                                               | u.                                               | IV.                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                               | 1                                                | mpérat. Pas                                     | 8 S.                                             |                                                    |
| ama-re<br>am-ātor) du<br>am-ātor prés<br>etc. | mone-re<br>mon-ētor) du<br>mon-ētor pré-<br>etc. | lege-re<br>leg-itor du<br>leg-itor prés<br>etc. | rape-re<br>rap-itor du<br>rap-itor prés.<br>etc. | audi-re<br>aud-ītor) du<br>aud-ītor) prés.<br>etc. |
|                                               | l m y                                            | arf. Conj.                                      | Act.                                             |                                                    |
| ama-rem, ret                                  | none-rem, rēs<br>ret etc.                        | , lege-rem, rei                                 | ret etc.                                         | ret etc.                                           |
|                                               | •                                                | arf. Conj. P                                    |                                                  |                                                    |
| ama-rer, rēris<br>rētur etc.                  | mone-rer, rë-<br>ris, rëtur<br>etc.              | lege-rer, rëris,<br>rëtur etc.                  | rape-rer, rēris<br>rētur etc.                    | audi- <i>rer</i> , rē-<br>ris, rētur<br>etc.       |
| 3) amāv - i.                                  | 3) monŭ-i.                                       | 3) leg-i.                                       | 3) rapŭ- <i>i</i> .                              | 3) audīv-i.                                        |
|                                               | P                                                | arf. Ind. Ac                                    | t.                                               |                                                    |
| amav-i, isti, i                               | monu-i, isti, it<br>etc.                         | leg-i, isti, ii<br>etc.                         | rapu-i, isti, i                                  | audiv-i, isti, it                                  |
|                                               | Pa                                               | rf. Conj. A                                     | ct.                                              |                                                    |
| amav-črim,<br>eris, erit etc                  |                                                  | leg-črim, eris,<br>erit etc.                    | rapu-črim,<br>eris, erit etc.                    | audiv-črim,<br>eris, erit<br>etc.                  |
| 11111112                                      | PI                                               | usq. Ind. A                                     | c t.                                             |                                                    |
| amav-čram,<br>eras, erat<br>etc.              | monu-čram,<br>eras, erat<br>etc.                 | eras, erat                                      | rapu-čram,<br>eras, erat<br>etc.                 | audiv-čram,<br>eras, erat<br>etc.                  |
|                                               | Pl                                               | usq. Conj. A                                    | e t.                                             |                                                    |
| amav-issem, issēs, isset etc.                 | monu-issem,<br>issēs, isset<br>etc.              |                                                 | rapu-issem, is-                                  | audiv-issem,<br>issēs, isset<br>etc.               |
|                                               | Fu                                               | t. H. Ind. A                                    | c t.                                             |                                                    |
| amav-čro, de eris, erit etc                   | monn-ëro, eris,<br>erit etc.                     | leg-čro, cris,<br>erit etc.                     | rapu-ĕro, eris<br>erit etc.                      | audiv-ĕro,<br>eris, erit<br>etc.                   |
|                                               | · I                                              | nf. Parf. Ac                                    | t.                                               |                                                    |
| amav-isse.                                    | monu-isse.                                       | leg-isse.                                       | rapu-isse.                                       | audiv-isse.                                        |
| 4) amāt-um                                    | 4) monit-um                                      | 4) lect-um.                                     | 4) rapt-um                                       | 4) audīt-um.                                       |
|                                               |                                                  | Supin.                                          | -                                                |                                                    |
| amat-um, u.                                   | monit-um, u.                                     | lect-um, u.                                     | rapt-um, u.                                      | audit-um, u.                                       |
|                                               |                                                  | rt. Parf. Pa                                    |                                                  |                                                    |
| amat-us, a,um                                 | monit-us, a,                                     | lect-us, a, um.                                 | rapt-us, a, um                                   | . audit-us, a,<br>um.                              |

# I. II. III. IV. Les temps composés avec ce participe.

| amat-us, a, um monit-us, a, sum, sim, eram, essem, ero, esse, iri, esse, iri, | sum, sim,<br>eram, es-<br>sem, ero, | sum, sim,<br>eram, es-<br>sem, ero, | sum, sim,<br>eram, es- |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|

#### Part, Fut. Act.

amat-urus, a, monit-urus, a, lect-urus, a, rapt-urus, a, laudit-urus, a, um.

#### Inf. Fut. Act.

amat-urum, monit-urum, lect-urum, am, rapt-urum, audit-urum, am, um esse. am, um esse. am, um esse. am, um esse. am, um esse.

## Chapitre XXVII.

### Des verbes déponents.

102. 1. Les verbes déponents prennent régulièrement les terminaisons du passif. Toutefois ils ont retenu de la forme active: 1) le supin, 2) le gérondif, 3) le participe présent, 4) le participe futur en urus. Les verbes déponents transitifs ont en outre le participe futur passif en ndus avec la signification passive. Le même participe existe aussi des intransitifs mais seulement au neutre et dans une autre acception p. ex. moriendum est, il faut mourir.

|                                       |             | 11, 111 |  | 111,        | II. |         |
|---------------------------------------|-------------|---------|--|-------------|-----|---------|
| hortor, hor<br>sum, hortar<br>horter. | i, ex- sum, |         |  | sequi, sui- |     | . blan- |

#### Présent Indicatif.

hortor, j'exhorte. |vereor, je crainds.|sequor, je suis. |blandior, je flatte. Con jon ctif.

horter, (que) j'ex-verear, (que) je sequar, (que) je blandiar, (que) je horte.

#### Impératif.

hortare, exhorte. verere, crainds. sequere, suis. blandire, flatte.

#### Infinitif.

hortari, exhorter. vereri, craindre. segui, suivre. blandiri, flatter.

#### Participe.

hortans, exhor- verens, craignant. sequens, suivant. blandiens, flattant.

#### Gérondif.

hortandi, d'exhor- verendi, de crain- sequendi, de sui- blandiendi, de flatter. vre. ter.



| I.                                                   | - II.                                                   | III.                                             | IV.                                                      |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                      | Imparfait                                               | Indicatif.                                       |                                                          |
| hortabar, j'exhor-<br>tais.                          | verebar, je crai-<br>guais.                             | sequebar, je sui-<br>vais.                       | blandiebar, je flat-<br>tais.                            |
| ,                                                    | Conj                                                    | nctif.                                           |                                                          |
| hortarer, (que)<br>j'exhortasse,<br>j'exhorterais.   | vererer, (que) je<br>craignisse, je<br>craindrais.      | sequerer, (que) je<br>suivisse, je sui-<br>vrais | blandirer, (que) je<br>flattasse, je flat-<br>terais.    |
|                                                      | Futur (1)                                               | Indicatif.                                       |                                                          |
| hortabor, j'exhor-<br>terai.                         | verebor, je crain-<br>drai.                             | sequar, je suivrai.                              | blandiar, je flat-<br>terai.                             |
|                                                      | Conj                                                    | onctif                                           |                                                          |
|                                                      | manque; on le                                           | e remplace par                                   |                                                          |
| hortaturus, a, um sim.                               | veriturus, a, um                                        | secuturus, a, um                                 | blanditurus, a, um sim.                                  |
|                                                      | Infi                                                    | nitif.                                           |                                                          |
| um esse, devoir                                      | veriturum, am, um<br>esse, devoir ou<br>aller craindre. | esse, devoir ou                                  | blanditurum, am,<br>um esse, devoir<br>ou aller flatter. |
|                                                      | Particip                                                | c (Actif).                                       |                                                          |
| hortaturus, a, um<br>devant ou al-<br>laut exhorter. | devant ou al-<br>lant craindre.                         | devant ou al-<br>lant suivre.                    | blanditurus, a, um,<br>devant ou al-<br>lant flatter.    |
|                                                      | Participe                                               | (Passif).                                        |                                                          |
| hortandus, a, um,<br>devant être ex-<br>horté.       | devant être craint.                                     | sequendus, a, um,<br>devant être sui-<br>vi.     | blandiendus, a, um,<br>devant être flat-<br>té.          |
|                                                      | Parfait                                                 | Indicatif.                                       |                                                          |
|                                                      | j'ai craint, je                                         |                                                  | blanditus, a, um<br>sum, j'ai flatté,<br>je flattai      |
|                                                      | Conje                                                   | netif.                                           | *                                                        |
| hortatus, a, um sim,<br>(que) j'aie ex-<br>horté.    | (que) j'aie craint.                                     | secutus, a, um sim,<br>(que) j'aie suivi.        | blanditus, a, um<br>sim, (que) j'uie<br>flatté.          |
|                                                      | Infi                                                    | nitif.                                           |                                                          |
| hortatum, am, um<br>esse, avoir ex-<br>borté.        | veritum, am, um<br>esse, avoir<br>craint.               | esse, avoir sui-                                 | blanditum, am, um<br>esse, avoir flat-<br>té.            |
|                                                      | Part                                                    | icipe.                                           |                                                          |
|                                                      |                                                         |                                                  |                                                          |

Plusqueparfait. Indicatif.

hortatus, a, um | veritus,a,um eram, | secutus, a, um | blanditus, a, um eram, | javais jeus | javai

hortatus, a, um, veritus, a, um, secutus, a, um, blanditus, a, um, ayant exhorte. ayant craint. ayant suivi. ayant flatte.

### ı. ii. iii. iv.

#### Conjonctif.

kortalus, a, um es- veritus, a, um es- secutus, a, um es- blanditus, a, um essem,(que)j'eusse, sem (que)j'eusse, sem,(que)j'eusse, sem,(que)j'eusse, j'aurais exhorté. j'aurais eraint. j'aurais suivi. j'aurais flatté.

### Futur (II) passé. Indicatif.

hortatus,a,um ero, veritus, a,um ero, secutus, a,um ero, blanditus,a,um ero j'aurai exhorté. j'aurai craint. j'aurai suivi. j'aurai flatté.

# Conjonctif manque.

### Supin.

hortatum, pour exhorter, craindre, vre, hortatu, à exhor- veritu, à craindre. secutum, pour sui- blanditum, pour flutter, secutu, à suivre. blanditu, à flutter.

### Chapitre XXVIII.

## 103. Remarques aux conjugaisons.

- 1. Les terminaisons avi, evi, ivi et celles qui en sont dérivées subissent souvent une syncope en rejetant la lettre v. Cette syncope a lieu:
- 1) A la première conjugaison dans tous les tems, où avi est suivi de s ou de r. Outre cette syncope ces formes subissent encore une contraction de a-i et de a-e en ā. p. ex. amavisti, ama-isti, amâsti; amavissem, amâssem; amavērunt, amârunt.
- 2) La même chose a lieu pour la terminaison evi de la seconde et de la troisième conjugaison p. ex. nevisti (de neo, je file) nesti; deleverunt (de deleo, je détruis) delerunt; consueverunt (de consuesco, j'ai coutune) consuerunt.
- 3) La terminaison ovi ne subit la syncope que dans novi, novisse, avoir appris, savoir et dans les composés de moveo, movi, je meus p. ex. novêrunt, nôrunt; commovissem, commôssem.
- 4) La terminaison ivi de la quatrième conjugaison subit la syncope dans tous les temps de l'action achevée; mais la contraction n'a lieu que dans les formes, où ivi est suivi de s, p. ex. audivi, audii, audiveram, audieram, audivissem, audiissem, audissem.
- 104. 2. La quatrième conjugaison avait autrefois les terminaisons ibam et ibo au lieu de iebam et iam à l'imparfait et au futur de l'indicatif. Ces anciennes formes se trouvent encore dans le verbe ire, aller.

- 3. Ponr la terminaisont *\vec{e}runt* de la 3i\vec{e}me personne 105. plurielle de l'indicatif parfait actif il y a une autre forme en \vec{e}r\vec{e}; et pour la 2de personne des temps du passif en ris il existe une forme en re.
- 4. Quatre verbes: dico, je dis; duco, je conduis; facio, 106. je fais; fero, je porte et leurs composes, excepté ceux de facio qui changent a en i, perdent la terminaison e à la 2de personne singulière de l'impératif actif et font: dic, duc, fac, fer; educ (de educere, emmener), calefuc (de calefacere, échauffer), perfer, (de perferre, supporter); mais on dit perfice (de perficère, achever).
- 5. En composant le participe parfait passif et le parti-107. cipe futur actif et passif avec le verbe auxiliaire esse on obtient une sorte de conjugaison composée. Il est à remarquer qu'il est assez indifférent, lorsqu'on emploie dans cette composition le participe parfait passif, de mettre sum ou fui, eram ou fueram, et que surtout pour le futur il n'y a aucune différence entre ero et fuero. Les temps qui résultent de la composition du participe parfait passif avec esse ont passé dans la conjugaison ordinaire; ceux qui naissent des participes futurs forment la conjugaison périphrastique (conjugatio periphrastica) de l'actif et du passif.
- 6. La conjugaison périphrastique de l'actif se traduit le 108. mienx en français par aller (être sur le point) ou par devoir avec l'infinitif;

## Présent.

#### Indicatif.

S. amaturus, es, tu vas, tu dois aimer es, tu vas, tu dois aimer est, il va, il doit aimer

P. amaturi, ae, a sumus, nous allons, nous devons aimer estis, vous allez, vous devez aimer sunt, ils vont, ils doivent aimer.

# Conjonetif.

S. amaturus, a, um sin, (que) j'aille, je deive aimer sis, tu ailles, tu doives aimer sit, il aille, il doive aimer

P. amaturi, ae, a simis, nous allions, nous devions aimer sitis, vous alliez, vous devicz aimer sint, ils aillent, ils doivent aimer.

Infinitif. amaturum, am, um esse, aller, devoir aimer.

# Imparfait. Indicatif.

S. amaturus, a, um {eram, j'allais, je devais aimer eras, tu allais, tu devais aimer erat, il allait, il devait aimer eramus, nous allions, nous devions aimer eramus, ae, a {eramus, nous alliez, vous deviez aimer erant, ils allaient, ils devaient aimer.

## Conjonctif.

S.

amaturus,
a, um

essem, (que) j'allasse (j'irais), je dusse (je devrais) aimer
esses, tu allasses (tu irais), tu dusses (tu devrais) aimer
esset, il allât (il irait), il dût (il devrait) aimer
essemus, nous allassions (nous irions), nous
dussions (nous devrions) aimer
essetis, vous allassiez (vous iriez), vous dussiez
(vous devriez) aimer
essent, ils allassent (ils iraient), ils dussent (ils
devraient) aimer.

#### Futur.

#### Indicatif.

S. amaturus, a, um {ero, (fuero) j'irai, je devrai aimer eris, (fueris) tu iras, tu devras aimer erit, (fuerit) il ira, il devra aimer erimus,(fuerimus) nous irons, nous devrons aimer

amaturi, ae, a eritis, (fueritis) vous irez, vous devrez aimer erunt, (fuerint) ils iront, ils devront aimer.

#### Parfait.

Indicatif. amaturus, a, um fui, j'allai, j'ai du, je dus aimer.

Conjonctif. amaturus, a, um fuerim, (que) j'aie du aimer.

Infinitif. amaturum, am, um fuisse, avoir du aimer.

# Plusqueparfait.

Indicatif. amaturus, a, um fueram, j'avais du aimer.

Conjonctif. amaturus, a, um fuissem, que j'eusse, j'aurais du aimer.

7. La conjugaison périphrastique du passif a le sens de l'obligation et de la nécessité (tempora necessitatis) et se traduit le mieux en français par devoir ou falloir.

## Présent. Indicatif.

S. amandus, a, um {sum, je dois être aimé, il faut m'aimer est, il dois être aimé, il faut t'aimer est, il doit être aimé, il faut l'aimer

amandi, ae, a (sumus, nous devons'être aimés, il faut nous aimer estis, vous devez être aimés, il faut vous aimer sunt, ils doivent être aimés, il faut les aimer.

Conjonctif. amandus, a, um sim, (que) je doive être aimé, qu'il faille m'aimer.

Infinitif. amandum, am, um esse, devoir être aimé.

Imparfait.

Indicatif. amandus, a, um eram, je devais être aimé ou il fallait m'aimer.

Conjonctif. amandus, a, um essem, (que) je dusse, je devrais être aimé ou qu'il fallût, il faudrait m'aimer.

#### Futur.

Indicatif. amandus, a, um ero, fuero, je devrai être aimé ou il faudra m'aimer.

#### Parfait.

Indicatif. amandus, a, um fui, j'ai du, je dus être aimé ou il a fallu, il fallut m'aimer.

Conjonctif. amandus, a, um fuerim, (que) j'aie du être aimé ou qu'il ait fallu m'aimer.

Infinitif. amandum, am, um fuisse, avoir du être aimé.

## Plusque parfait.

Indicatif. amandus, a, um fueram, j'avais du être aimé, il avait fallu m'aimer.

Conjonctif. amandus, a, um fuissem, (que) j'eusse, j'aurais du être aimé, qu'il eût, il aurait fallu m'aimer.

8. En composant le neutre du participe futur passif avec 110. les 3ièmes personnes du singulier de esse et en mettant le sujet au datif on obtient encore la conjugaison suivante:

# Présent.

# Indicatif.

mihi amandum est, il faut que j'aime tibi amandum est, il faut que tu aimes illi amandum est, il faut qu'il aime nobis amandum est, il faut que nous aimions vobis amandum est, il faut que vous aimiez illis amandum est, il faut qu'ils aiment.

## Conjon ctif.

mihi amandum sit, (qu') il faille que j'aime.

#### Imparfait.

Indicatif. mihi umandum erat, if fallait que j'aimasse.

Conjonctif. mihi amandum esset, (qu') il fallût, il faudrait que j'aimasse.

#### Futur.

Indicatif. mihi amandum erit, fuerit, il fandra que j'aime.

#### Parfait.

Indicatif. mihi amandum fuit, il a fallu, il fallut que j'aimasse.

Conjonctif. mihi amandum fuerit, (qu') il ait fallu que j'aimasse.

## Plusqueparfait.

Indicatif. mihi amandum fuerat, il avait fallu que j'aimasse.

Conjonctif. mihi amandum fuisset, (qu') il eût, il aurait fallu que j'aimasse.

# Chapitre XXIX.

# Verbes irréguliers de la première conjugaison.

La plupart des verbes irréguliers de la première conjugai-111. son ont ui au parfait et itum au supin:

Crepo, crepăi, crepitum, crepare, faire du bruit.

Composés: concrepo, discrepo, increpo. cubo, cubui, cubitum, cubare, être couché.

Composés: accubo, excubo, incubo, recubo, secubo.

domo, ui, itum, are, domter.

edomo, perdomo.

sono, ui, itum, are, sonner (Part. sonaturus).

consono, dissono, persono, resono.

tono, ui, (itum), are, tonner. attono, circumtono, intono.

věto, ui, itum, are, défendre.

mico, ui, sans supin, are, briller.

emico, ui, are, éclater.

dimico, avi, atum, are, combattre.

frico, fricui, fricatum, et frictum, are, frotter. defrico, infrico, perfrico, refrico, seco, cui, ctum, are (Part. secaturus), couper. deseco, disseco.

jūvo, jūvi, jūtum, are (Part. juvaturus), aider. adjūvo. Part. adjūturus et adjuvaturus.

lăvo, lāvi, lavātum, lautum, lōtum, are, laver.

(de něco, qui est régulier):

eněco, avi, atum, ou enecui, enectum, are, tuer.

(de plico, je plie, je plisse):

applico, avi, atum et ui, itum, are, appliquer, et ainsi explico, implico; mais le parfait a ordinairement ui et le supin atum. Les verbes dérivés de noms en plex sont réguliers, p. ex. supplicare qui vient de supplex; duplicare de duplex.

pōto, avi, (atum), potum, are, boire (Part. potus dont la signification est également active et passive.)

do, dědi, dătum, dăre, donner.

circumdo, pessundo, satisdo, venundo. Les autres composés de do suivent la troisième conjugaison.

sto, stěti, státum, stáre, être debout.

Les composés ont iti au parfait, p. ex. adsto, consto, exsto, insto, obsto, persto, praesto, resto; mais ceux qui sont composés de prépositions à deux syllabes ont eti, savoir: antesto, circumsto, intersto, supersto.

Les verbes actifs juro et coeno ont un participe passif juratus et coenatus avec une signification active.

# Chapitre XXX.

# Verbes de la seconde conjugaison.

112.

1. Comme le nombre des verbes réguliers de la seconde conjugaison n'est pas trop grand, il sera bon de les nommer tous:

Călēre, être chaud.
Inchoat. calesco.
cărere, manquer de q. ch.
dêbere, devoir.
dölere, être affligé.
hăbere, avoir.
adhibeo, cohibeo etc.
jăcere, être couché.
adjaceo.
licere, être mis à prix.
měrere, mériter.

mönere, avertir.
nöcere, nuire.
pärere, obéir.
appareo.
plăcere, plaire.
praebere, fournir.
tăcere, se taire.
terrere, épouvanter.
vălere, valoir.

113. 2. Parmi les verbes irréguliers de cette conjugaison voici d'abord ceux qui ont vi au lieu de vui au parfait:

Căveo, căvi, cautum, ēre, prendre garde.

făveo, fāvi, fautum, ere, favoriser.

foveo, fovi, fotum, ere, échauffer, soigner, fomenter.

moveo, movi, motum, ere, mouvoir.

commoveo, permoveo, amoveo, submoveo, admoveo, promoveo, removeo.

võveo, võvi, võtum, ere, vouer.

devoveo, maudire.

păveo, pāvi, sans supin, ere, avoir peur.

Inchoat. compos. expavesco, expavi.

ferveo, fervi et ferbui, sans supin, ere, être chaud, bouillonner.

Inchoat. compos. effervesco, refervesco, confervesco, defervesco. Les deux derniers ont ordinairement au parfait la désinence bui.

conniveo, nivi et nixi, sans supin, ere, fermer les yeux, conniver.

114. 3. Ceux qui ont ēvi au lieu de ui au parfait:

Deleo, delēvi, delētum, ere, détruire, effacer, anéantir.

fleo, flevi, fletum, ere, pleurer.

neo, nevi, netum, ere, filer.

(De pleo) compleo, evi, etum, ere, remplir. expleo, impleo, repleo.

(De oleo) aboleo, evi, itum, ere, abolir.

adoleo, ui, (rarement evi) adultum, ere, exhaler une odeur, brûler, augmenter.

adolesco, adolevi, adultum, ere, grandir.

exolesco (rarement exoleo) evi, etum, ere, n'être plus en usage. obsolesco, (obsoleo) evi, etum, ere, vieillir.

115. 4. Ceux qui perdent la lettre i au supin:

Doceo, docui, doctum, ere, enseigner.

edoceo et perdoceo, renforcent la signification du simple; dedoceo, faire désapprendre.

těneo, tenui, (tentum) ere, tenir.

abstineo, contineo, distineo, retineo, sustineo ont au supin tentum; pertineo, attineo, detineo n'ont pas de supin.

misceo, miscui, mixtum et mistum, ere, mêler.

admisceo, commisceo, immisceo, permisceo.

torreo, torrui, tostum, ere, rôtir.

censeo, censui, censum, ere, être d'avis. percenseo, succenseo n'ont pas de supin.

De accenseo on trouve accensus, de recenseo recensum et

116. 5. Ceux qui ont ui au parfait, mais pas de supin:

Arceo, arcui, ere, empêcher, écarter. coerceo, exerceo ont le supin en itum. callere, avoir des durillons, savoir à fond. egere, avoir besoin. indigeo. (De mineo) eminere, s'élever au-dessus. florere, fleurir. frondere, avoir des feuilles, se garnir de feuilles. horrere, avoir horreur. · abhorreo. languere, être languissant. lătere, être caché. interlateo, perlateo, sublateo. mădere, être mouillé. nitere, briller. eniteo, interniteo, praeniteo. olere, exhaler une odeur. obŏleo, redoleo, suboleo. pallere, être pâle. pătere, être ouvert. rigere, être roide. rubere, être rouge. silere, garder le silence. sorbere, avaler. absorbeo, exsorbeo. sordere, être sale. splendere, resplendir, briller. studere, étudier, s'appliquer. stupere, être étonné. timere, craindre. torpere, être engourdi. tumere, se gonfler. vigere, être en vigueur.

- 6. Verbes irréguliers qui suivent l'analogie de la troisième 117 conjugaison:
  - a) Ceux qui ont si, sum:

virere, être vert, verdoyant.

Ardeo, arsi, arsum, ere, brûler, être en feu.
haereo, haesi, haesum, ere, être attaché.
adhaereo, cohaereo, inhaereo.
jŭbeo, jussi, jussum, ere, ordonner.
mäneo, mansi, mansum, ere, rester.
permaneo, remaneo.
mulceo, mulsi, mulsum, ēre, adoucir, flatter, caresser.
demulceo, permulceo.
mulgeo, mulsi, mulsum, ere, traire.

rīdeo, risi, risum, ere, rire. arrideo, derideo, irrideo, subrideo. suadeo, suasi, suasum, ere, conseiller. dissuadeo, persuadeo.

b) Ceux qui ont si au parfait mais point de supin:

Algeo, alsi, ere, avoir froid. fulgeo, fulsi, ere, briller.

turgeo, tursi, ere, être enflé, boursouflé. urgeo, ursi, ere, presser.

c) Ceux qui ont si, tum: Indulgeo, indulsi, indultum, ere, être indulgent. torqueo, torsi, tortum, ere, tordre. contorqueo, distorqueo, extorqueo.

d) Ceux qui ont xi, (tum): Augeo, auxi, auctum, ere, augmenter.

luceo, luxi, sans supin, ere, luire. lugeo, luxi, (luctum) ere, s'affliger, être en deuil.

frigeo, frixi, sans supin, ere, avoir froid.

e) Ceux qui ont i, sum:

Prandeo, prandi, pransum, ere, diner. (Part. pransus avec la signification active)

sědeo, sēdi, sessum, ere, être assis.

assideo, circumsideo, obsideo, supersedeo, possideo; dissideo et praesideo n'ont pas de supin.

video, vidi, visum, ere, voir.

invideo, pervideo, praevideo, provideo. mordeo, momordi, morsiim, ere, mordre.

pendeo, pependi, pensum, ere, être suspendu, dépendre.

dependeo et impendeo perdent la reduplication. spondeo, spopondi, sponsum, ere, vouer, promettre.

despondeo, despondi; respondeo, respondi sans reduplication.

tondeo, totondi, tonsum, ere, tondre.

Les comp. attondeo, detondeo, intondeo etc. sont sans reduplication.

7. Verbes sans parfait et sans supin: 118.

Avere, désirer. calvere, être chauve. canere, être gris. flavere, être jaune. foetere, puer, avoir mauvaise odeur. hebere, être emousse. humere, être humide. livere, être pâle, envieux. (mineo) imminere, menacer.

maerere, être triste. Adj. maestus. pollere, valoir, pouvoir beaucoup. renüdere, briller, reluire, sourire, scatere, sourdre.

squalere, être sale.

vegere, être gai, vif, être en vigueur.

cieo, ciere, rarement cio, cire, exciter. Ces deux verbes ont le parfait cīvi; au supin cieo a citum et cio-cītum,

Les composés p. ex. concieo, excieo ont citum et les autres formes de la seconde conjugaison dans le sens d'exciter; mais citum et le reste des formes de la quatrième dans le sens d'appeler.

8. Verbes neutres passifs (neutro-passiva).

119.

Audeo, ausus sum, audere, oser (Part. ausurus) gaudeo, gavisus sum, ere, se réjouir, soleo, solitus sum, ere, avoir coutume,

Le comp. assoleo est souvent impersonnel assolet.

## Chapitre XXX.

# Verbes de la troisième conjugaison.

1. Ceux qui ont une voyelle ou la consonne v devant 120. la terminaison o:

a) Les mots réguliers de cette classe

Acŭo, acŭi, acūtum, ĕre, aigniser.

exacuo, peracuo, praeacuo.

arguere, accuser (Part. Parf. Pass. convictus de convincere). coarguo, redarguo.

imbuere, mouiller.

induere, revêtir; exuere, déshabiller.

luere, porter la peine (Part. Fut. luiturus).

D'un verbe inusité luo, je lave on forme: abluo, eluo, diluo, polluo, qui ont tous le supin lutum.

minuere, diminuer.

comminuo, deminuo, diminuo, imminuo, perminuo.

(nuo n'est point en usage).

Les comp. abnuere, refuser; annuere, consentir, accorder, innuo, renuo, n'ont point de supin, mais on trouve abnuiturus.

ruere, tomber. Supin ruitum et rutum.

dirŭo, dirŭi, dirŭtum, ere, detruire; de même obruo et proruo, mais corruo et irruo n'ont pas de supin.

spuere, cracher.

conspuo, despuo.

statuere, etablir.

constituo, instituo, restituo, substituo, destituo.

sternuere, éternuer. Sans supin.
fréquent. sternûtare.
suere, coudre.
consuo, disno, resuo.
tribuere, attribuer.
attribuo, distribuo, contribuo.
solvo, solvi, solûtum, ere, dissoudre.
absolvo, dissolvo, exsolvo, persolvo.
volvere, rouler (fréquent. volûto).
evolvo, involvo, pervolvo.
metuo, metui, sans supin, ere, craindre.
pluo, plui, sans supin, ere, (impers. pluit.) pleuvoir.
compluo, impluo, perpluo.
congruo, grui, sans supin, ere, s'accorder.
ingruere, assaillir.

121. b) Les mots irréguliers de cette classe:

Căpio, cepi, captum, ere, prendre.
accipio, excipio, recipio, suscipio, decipio, percipio, praecipio.
făcio, feci, factum, ere, faire.

Quant aux composés de ce verbe il faut distinguer 3 cas: 1) ceux qui sont composés avec un autre verbe ou un adverbe se conjuguent comme facio, tant à l'actif qu'au passit, p. ex. arefacio, consuefacio, calefacio, tepefacio, frigefacio, labefacio, patefacio etc., 2) ceux qui sont composés avec une préposition changent a en i et suivent la 3ième conjugaison tant à l'actif qu'au passif, p. ex. afficio, conficio, perficio, deficio, interficio, proficio, reficio, officio etc., 3) ceux qui sont composés avec des noms suivent la première conjugaison, p. ex. amplifico, sacrifico etc. et les déponents gratificor, ludificor.

jăcio, jēci, jactum, ere, jeter. abjicio, adjicio, dejicio, ejicio, injicio, objicio, rejicio, transjicio.

122. Les suivants ont x au parfait:

(Lacio, j'attire n'est plus en usage).

allicio, exi, ectum, ere, attirer par caresses.

illicio, pellicio.
elicio, licui, licitum, ere, tirer, faire sortir.
(specio, je vois n'est plus en usage. fréquent. spectare).
adspicio, exi, ectum, ere, regarder.
conspicio, despicio, dispicio, perspicio, inspicio, respicio, suspicio.

fluo, xi, xum, ere, couler.
affluo, confluo, effluo, interfluo.
struo, xi, ctum, ere, construire.
construo, exstruo, destruo, instruo.
vivo, vixi, victum, ere, vivre.

123.

124.

D'autres Prégularités se rencontrent dans les suivants: Fodio, fodi, fossum, ere, creuser. effodio, confodio, perfodio, suffodio. fugio, fugi, fugitum, ere, fuir. aufugio, effugio, confugio, perfugio. cupio, ivi, itum, ere, desirer. concupio, discupio, percupio. răpio, rapui, raptum, ere, ravir. arripio, ripui, reptum, ere, prendre, enlever de force. abripio, eripio, deripio, surripio.

părio, pepëri, partum, ere, enfanter.

(Part. Fut. pariturus).

quatio, (quassi), quassum, ere, secouer, ébranler. concutio, ussi, ussum, ere, ébranler.

discutio, excutio, percutio, incutio, repercutio. sapio, ui, sans supin, ere, goûter, être sage. desipio, resipio.

(coepio inusite) coepi et coeptus sum, coeptum, (coepere), commencer.

# Verbes en do et to:

Verbes réguliers:

Claudo, clausi, clausum, ere, fermer. concludo, excludo, secludo, includo.

divido, divisi, divisum, ere, diviser.

laedere, blesser.

allido, illido, collido, elido.

ludere, jouer.

colludo, alludo, eludo, deludo, illudo.

plaudere, battre des mains.

applaudo, explodo (osi, osum), complodo, supplodo.

radere, racler, ratisser,

abrado, circumrado, derado, corrado.

rödere, ronger.

abrodo, arrodo, circumrodo, derodo, perrodo.

trüdere, pousser.

detrudo, extrudo, protrudo.

vadere, sans parfait et sans supin, aller. evado, si, sum, ere, echapper.

invado, pervado.

Verbes irréguliers de cette classe:

a) ceux qui ont le redoublement au parfait.

125.

Cădo, cecidi, cāsum, ere, tomber,

incido, incidi, incāsum, ere, tomber dedans,

et ainsi occido, recido; mais concido, decido, excido n'ont

point de supin; accido, est usité le plus souvent à la 3ième pers. accidit.

caedo, cecidi, caesum, ere, couper, trancher.

concido, concidi, concisum, ere, couper, tailler en pièces. abscido, incido, recido, decido, excido, praecido.

pendo, pependi, pensum, ere, peser.

appendo (pendi, pensum), expendo, suspendo, dependo, impendo.

tendo, tetendi, tensum et tentum, ere, tendre.

ainsi extendo, ostendo, detendo, intendo; mais attendo, contendo, distendo, obtendo, praetendo, protendo, retendo, subtendo, ont seulement tum au supin.

tundo, tutădi, tunsum et tūsum, ĕre, frapper, pousser, heurter. Les composés ont tūsum: contundo, (tǔdi, tūsum), extundo, obtundo, retundo.

credo, credidi, creditum, ere, croire. accredo, accredidi etc.

## Les composés de dăre:

condo, duli, ditum, ere, établir, cacher.
abdo, addo, dedo, edo, perdo, reddo, trado, vendo.
abscondo a ordinairement abscondi au lieu de abscondidi.

#### b) Ceux qui ont di, sum:

Accendo, cendi, censum, ere, allumer. incendo, succendo.

cudere, forger.

126.

127.

defendere, défendre.

edere, manger.

exědo, comědo.

mandere (Parf. est rare), mâcher.

offendere, offenser.

prehendere, (prendere), saisir, prendre.

apprehendo, comprehendo, deprehendo, reprehendo.

scandere, monter.

ascendo, descendo, conscendo, inscendo.

strīdo (strīdeo), strīdi, sans supin, ere, faire du bruit.

fundo, fūdi, fūsum, ere, verser.

profundo, diffundo, offundo, affundo, confundo, effundo, infundo.

# c) D'autres irrégularités:

Cēdo, cessi, cessum, ere, céder.

accedo, abscedo, antecedo, concedo, decedo, discedo, excedo, incedo, intercedo, recedo, succedo.

findo, fidi, fissum, ere, fendre.

diffindo.

scindo, scidi, scissum, ere, couper, déchirer, fendre.

conscindo, discindo, perscindo, rescindo, abscindo et exscindo.

frendo, frendi, fressum (fresum) ere, froisser, grincer des dents. (frendeo, frendere).

měto, (messui), messum, ere, moissonner.

mitto, mīsi, missum, ere, envoyer.

admitto, amitto, committo, demitto, dimitto, emitto, immitto, omitto, praetermitto, permitto, promitto, remitto, submitto.

pando, pandi, passum, (pansum), ere, etendre. expando, dispando (dispansum).

pëto, petivi (petii), petitum, ere, chercher, demander.

appěto, expeto, oppeto, repeto.

sīdo, sīdi, (sēdi) sans supin, ere, s'asseoir.

Les composés empruntent le parf. et le supin de sedère: consido (sēdi, sessum), assido, desido, subsido, resido.

sisto, stăti, stătum, ere, arrêter. Comme neutre dans le sens de s'arrêter il n'a point de parfait ni de supin.
Les composés ont stătum au supin.

subsisto (stiti, stitum), desisto, adsisto, consisto, exsisto, insisto, obsisto, resisto, persisto; absisto n'a pas de supin.

sterto, tui et ti, sans supin, ere, ronfler.

verto, ti, sum, ere, tourner.

averto, converto, adverto, animadverto (animum adverto),
everto, perverto, subverto, diverto; praeverto et reverto sont
plus en usage comme déponents au présent et à l'imparfait.

fido, fisus sum, fidere, avoir confiance, se fier. confido, diffido.

# 3. Verbes en bo et po:

Verbes réguliers:

128.

Glūbo, (glupsi), gluptum, ere, peler.

nubere, se marier (en parlant de femmes. Part. nupta mariée, épousée.)

scribere, écrire.

adscribo, describo, inscribo, perscribo, praescribo.

carpere, cueillir.

concerpo, discerpo, decerpo.

repere, ramper.

adrepo, irrepo, obrepo, subrepo, prorepo.

scalpere, gratter.

sculpere, graver. exculpo, insculpo.

serpere, ramper. (Sans supin.)

inserpo, proserpo.

Verbes irréguliers de cette classe:

129. Les composés de cubare prennent une m devant b et ont le sens de se coucher.

> accumbo, cubui, cubitum, ere, se (mettre) coucher à table. incumbo, procumbo, succumbo, occumbo.

bibo, bibi, bibitum, ere, boire.

ebibo, imbibo.

rumpo, rupi, ruptum, ere, rompre.

abrumpo, erumpo, corrumpo, interrumpo, irrumpo, perrumpo, prorumpo.

strepo, strepui, strepitum, ere, faire du bruit. lambo, lambi, (lambitum), lambere, lècher,

scabo, scabi, sans supin, ere, gratter.

4. Verbes en go, co, cto, quo, guo:

130. Verbes réguliers:

Cingo, cinxi, cinctum, ere, ceindre,

accingo, discingo. (de fligo qui se trouve très rarement)

affligere, abattre, confligo, infligo; profligare suit la première conjugaison.

frigere (supin frictum et quelquefois frixum), frire.

jungere, joindre.

adjungo, conjungo, disjungo, sejungo, subjungo.

lingere, lècher.

mungere, moucher (le simple est très rare). emungo.

plangere, se battre, se lamenter.

regere, regir, gouverner.
arrigo (exi, ectum), erigo, corrigo, dirigo, porrigo; surgo (pour surrigo), surrexi, [surrectum', ere, s'elever, assurgo, consurgo, exsurgo, insurgo.

sugere, sucer.

exsugo.

těgere, couvrir.

contego, obtego, detego, protego, retego.

tingere ou tinguere, teindre.

ungere ou unguere, oindre.

perungo, inungo.

(stinguere, éteindre, sans parfait et sans supin est peu usité.) extinguo, restinguo, distinguo, inxi, inctum.

trähere, tirer.

attrăho, contraho, detraho, extraho, pertraho, protraho, retraho.

věhere, voiturer, porter. (fréquent. vectare.)

advěho, inveho. Le passif de ce verbe vehor, vectus sum, vehi a le sens intransitif d'aller en voiture (à cheval etc.) de même circumvehor, praetervehor, invehor.

dicere, dire.

addico, contradico, edico, indico, interdico, praedico.

dūcere, conduire.

abduco, adduco, circumduco, conduco, deduco, diduco, educo, induco, introduco, perduco, produco, reduco, seduco, subduco, traduco.

coquo, coxi, coctum, ere, cuire.

concoquo, decoquo.

Verbes irréguliers de cette classe:

a) au supin:

131.

Fingo, finxi, fictum, ere, feindre, imaginer.
confingo, affingo, effingo, refingo.
mingo (mejo), minxi, mictum, ere, uriner.
pingo, pinxi, pictum, ere, peindre.
depingo, expingo, appingo.
stringo, inxi, ictum, ere, serrer.
adstringo, constringo, distringo, obstringo, perstringo.
figo, fixi, fixum, ere, ficher, attacher, clouer.

Verbes en cto dans les quels t est ajouté pour renforcer le radical au présent:

Flecto, xi, xum, ere, plier.

affigo, transfigo.

inflecto.

necto, xi et xui, xum, ere, lier.

pecto, xi, xum, ere, peigner.

plecto, sans parf. et sans supin, ere, frapper, usité sur tout au passif plecti, être puni; mais plecto, plexi ou plexui, plexum, plectere entrelacer est rare. Delà viennen amplector, complector.

ango, anxi, sans supin, ere, inquiéter. ningo, ninxi, sans supin, ere, neiger. clango, sans parfait et sans supin ere, retentir.

b) au parfait:

132.

ceux qui ont la réduplication au parfait:

Parco, peperci (parsi), parsum (parcitum), ere, éparguer. pungo, pupugi, punctum, ere, piquer.

Les composés ont punxi au parfait: compungo, dispungo,

interpungo.

tango, tetigi, tactum, ere, toucher.

attingo, (tigi, tactum), contingo; contingit, obtingit souvent impersonels.

pango, panxi (pegi), panctum, ere, ficher.

Les formes *pepigi*, *puctum* avec le sens de faire un pacte dérivent du même présent, mais comme il ne se trouve pas avec ce sens, on dit à sa place *puciscor*.

Les composés ont pēgi, pactum: compingo, impingo, oppango, depango, repango.

sans réduplication: 133.

Ago, ēgi, actum, ere, agir, pousser, mener.

cogo (pour coago), coegi, coactum, ere, forcer.

abigo, adigo, exigo, redigo, subigo, transigo, prodigo,

satago (pour satis ago); ambigo (sans parf. et sans sup.)

dego, degi, sans supin, ere, passer (vitam).

frango, frēgi, fructum, ere, briser. confringo, perfringo, effringo, refringo,

lego, legi, lectum, ere, lire.

perlego, praelego, colligo, deligo, eligo, seligo; mais diligo,

intelligo et negligo ont exi au parfait.

ico, ici, ictum, ere, frapper.

vinco, vici, victum, ere, vaincre. convinco, devinco, evinco.

linguo, liqui, sans supin, ere, laisser.

Les composes ont ictum au supin: relinquo, derelinquo,

delinguo.

mergo, si, sum, ere, plonger.

emergo, demergo, immergo, submergo.

spargo, si, sum, ere, semer, repandre.

adspergo, conspergo, respergo, exspergo.

tergo, si, sum, ere, essuyer, (on dit aussi tergeo et tergere). vergo, sans parfait et sans supin, ere, pencher vers.

Verbes en lo, mo, no, ro:

134. Verbes réguliers:

Como, compsi, comptum, comere, orner.

dēmere, ôter.

promere, tirer dehors. depromo, expromo.

sumere, prendre. absūmo, consumo, adsumo, desumo.

temno, temnere, mépriser. (poétique)

contemno, tempsi, temptum, ere, mepriser.

Verbes irréguliers de cette classe:

a) ceux qui suivent l'analogie de la seconde conjugaison: 135.

> Alo, alui, alitum (altum), ere, nourrir. colo, colui, cultum, ere, cultiver.

excolo, percolo, incolo.

consulo, ui, ultum, ere, consulter.

molo, ui, itum, ere, moudre.

occulo, ui, ultum, ere, cacher.

fremo, ui, itum, ere, fremir. udfrěmo, confremo.

gemo, ui, itum, ere, gémir.

congemo (congemisco), ingemo (ingemisco), ui, sans supin, ere.

tremo, ui, sans supin, ere, trembler. contremo.

vomo, ui, itum, ere, vomir. evomo, revomo.

gigno, genui, genitum, ere, engendrer. ingigno, progigno.

pōno, pŏsui, pŏsitum, ĕre, mettre, placer.
antepōno, appono, compono, depono, dispono, expono, uppono, postpono, praepono, sepono.

(De cello qui est inusité:)

antecello, excello, praecello, ui, sans supin, ère, exceller, surpasser.

percello, perculi, perculsum, ere, abattre.

b) ceux qui ont la réduplication au parfait:

136.

Căno, cecini, cantum, ere, chanter.

succino (ui, entum); occino (occano); de accino, intercino, recino (recano) on ne trouve pas le parfait ni le su-

cino, recino (recano) on ne trouve pas le parfait ni le supin; mais on dérive le substantif accentus de accino.

curro, cucurri, cursum, ere, courir.

Les composés accurro, decurro, excurro, incurro, percurro, praecurro ont quelquefois la réduplication mais plus souvent ils ne l'ont pas.

fallo, fefelli, falsum, ere, tromper. refello, refelli, sans supin, ere, refuter.

pello, pepăli, pulsum, ere, chasser.

appello, (puli, pulsum), compello, depello, propello, repello, expello, impello, perpello.

c) ceux qui ont vi au parfait:

137.

Cerno, crēvi, crētum, ere, voir, cribler. Dans la signification de voir ce verbe n'a ni parfait ni supin.

decerno, discerno, excerno, secerno.

lino, lēvi (livi), lītum, ere, enduire.

collino, illino, pertino, oblino (oblitus pas à confondre avec oblitus de obliviscor). Il y a un autre verbe linio, ivi, itum, ire qui a la même signification et dont on trouve les composes allinio, circumlinio, illinio.

sino, sivi, situm, ere, permettre. desino, sii, situm, ere, cesser.

sperno, sprevi, spretum, ere, mepriser.

sterno, strāvi, strātum, ere, jeter, etendre par terre, joncher. consterno, insterno, prosterno.

sero, dans le sens de semer, sevi, sătum, ere

dans le sens de mettre ensemble, enchaîner serui, sertum, ere. La même différence se trouve dans les composés qui sont beaucoup plus usités que les verbes simples. De sero, semer on a: consero, insero, prosero, resero; de sero, arranger: assero, consero, desero, dissero, exsero, intersero.

tëro, trīvi, tritum, ere, frotter, user en frottant. contero, uttero.

138. d) ceux qui ont d'autres irrégularités:

Vello, velli et vulsi, vulsum, ere, arracher.
ainsi avello, revello; mais convello, evello, divello n'ont que velli.

psallo, li, sans supin, ere, jouer du luth.

emo, emi, emptum, ere, acheter.

adimo (ēmi, emptum), dirimo, coemo, eximo, redimo, interimo, perimo.

premo, pressi, pressum, ere, presser.

comprimo, deprimo, opprimo, supprimo, exprimo.

gero, gessi, gestum, ere, porter, faire.

congero, digero, ingero.

uro, ussi, ustum, ere, brûler.

adūro, comburo, exuro, inuro.

verro, verri, versum, ere, balayer. quaero, quaesīvi, quaesītum, ere, chercher.

acquiro, conquiro, exquiro, inquiro, perquiro, requiro.

furo, furere, sans parfait (on le remplace par insanivi) et sans supin, être furieux.

fero, tuli, latum, ferre, porter.

suffero n'a ni parfait ni supin; car sustăli, sublătum, appartiennent à tollo; differo dans le sens d'ètre different n'a pas non plus ni parfait ni supin.

139. 6. Verbes en so et xo:

Depso, depsui, depsitum et depstum, ere, pétrir.

pinso, pinsui et pinsi, pinsitum et pistum, (pinsum), ere, piler, broyer.

viso, visi, sans supin, ere, voir, visiter, aller voir.

texo, texui, textum, ere, tisser.

attexo, contexo, obtexo, pertexo, praetexo, retexo.

140. D'après l'analogie de la quatrieme conjugaison:

Accerso, tvi, ttum, ere, faire venir, (on trouve aussi les formes arcesso, arcessere).

capessere, prendre, entreprendre.

facessere, faire de la peine à quelqu'un.

lacessere, harceler.

incesso, incessivi et incessi, sans supin, ere, attaquer.

141. 7. Verbes en sco qui ne sont pas des inchoatifs, ou dont on ne connaît plus le verbe simple:

Cresco, crevi, cretum, ere, croître.

concresco, decresco, excresco; mais accresco, incresco et succresco non pas de supin.

nosco, novi, notum, ere, apprendre à connaître. (fréquent. noscito.)

ignosco, dignosco: agnosco et cognosco ont agnitum et cognitum. pasco, pavi, pastum, ere, mener paître. depasco. quiesco, quievi, quietum, ere, se reposer. acquiesco, conquiesco, requiesco. suesco, suevi, suetum, ere, accoutumer. adsuesco, consuesco, insuesco, desuesco. compesco, pescui, sans supin, ere, domter, reprimer. dispesco, pescui, sans supin, ere, separer, diviser. disco, didici, sans supin, (Part, disciturus) ere, apprendre, addisco (addidici), edisco, dedisco. posco, poposci, sans supin, ere, demander. deposco (depoposci), reposco, exposco. glisco, sans parfait et sans supin, ere, s'accroître, se repandre. hisco, sans parfait et sans supin, ere, ouvrir la bouche.

## Chapitre XXXI.

## Verbes inchoatifs en sco.

Les verbes inchoatifs (inchoativa) sont en partie déri-142. vés de verbes (inchoatifs verbaux, inchoativa verbalia) en partie de substantifs au d'adjectifs (inchoatifs nominaux, inchoativa nominalia). Les inchoatifs verbaux ont toujours le parfait du verbe, d'où ils dérivent; les autres, quand ils en out, le forment d'une manière analogue. Il n'y a qu'un petit nombre d'inchoatifs qui gardent aussi le supin des verbes, dont ils dérivent.

#### 1. Inchoatifs verbaux:

a) avec le parfait de leurs verbes simples: Acesco (aceo), acui, ere, devenir aigre, s'aigrir. coacesco, peracesco. aresco (areo), arui, ere, devenir sec, sécher. calesco (caleo), calui, ere, devenir chaud. conticesco (taceo), conticui, ere, se taire. contremisco (tremo), contremui, ere, trembler. defervesco (ferveo), deferbui, ere, cesser d'être chaud. delitesco (lateo), delitui, ere, se cacher. effervesco (ferveo), efferbui, ere, s'échauffer. excandesco (candeo), excandui, ere, s'enflammer. extimesco et pertimesco (timeo), timui, ere, craindre. haeresco et ad-inhaeresco (haereo), haesi, ere, s'attacher à. horresco et ex-perhorresco (horreo), horrui, ere, s'effrayer. ingemisco (gemo), ingemui, ere, gemir. intumesco (tumeo), intumui, ere, s'enfler. irraucesco (raucio), irrausi, ere, s'enrouer.

143.

languesco, et e-relanguesco (langueo), langui, ere, devenir languissant, s'affaiblir.

liquesco (liqueo), licui, ere, se fondre, se liquéfier.
madesco (madeo), madui, ere, devenir humide, s'humecter.
marcesco (marceo), com-emarcesco, marcui, ere, se flétrir.
occallesco (calleo), occallui, ere, devenir dur.
pullesco (pulleo), expallesco, pallui, ere, pâlir.
putesco (puteo), putui, ere, devenir puant.
putresco (puteo), putui, ere, pourrir.
respisco (sapio), resipui, ere, redevenir sensé.
rubesco, erubesco (rubeo), erubui, ere, rougir.
senesco, consenesco (seneo), consenui, ere, vieillir.
stupesco, obstupesco (stupeo), ubstupui, ere, s'étonner.
tabesco (tabeo), tabui, ere, tarir.
tepesco (tepeo), tepui, ere, devenir tiède, s'attiédir.
viresco, con-e-reviresco (vireo), virui, ère, verdir.

- b) avec le parfait et le supin de leurs verbes simples:

  Abolesco, abolevi, abolitum, ere, être détruit, cesser, s'abolir.

  exolesco, exolevi, exolètum, ere, vieillir.

  adolesco, adolevi, adultum, ere, vieillir.

  adolesco (alo), coalui, coalitum, ere, croître ensemble.

  concupisco (cupio), concupivi, concupitum, ere, desirer.

  convalesco (valeo), convalui, convalitum, ere, recouvrer la santé.

  exardesco (ardeo), exarsi, exarsum, ere, s'embraser.

  indolesco (doleo), indolui, itum, ere, sentir de la douleur.

  inveterasco (invetero), avi, atum, ere, vieillir.

  obdormisco (dormio), ivi, itum, ere, s'endormir.

  revivisco (vivo), revixi, ctum, ere, revivre.

  scisco (scire), scīvi, scitum, ere, décréter.
  - 2. Inchoatifs nominaux
- a) sans parfait: 145. Aegrescere (aeger), tomber malade. ditescere (dives), devenir riche, s'enrichir. dulcescere (dulcis), devenir doux, s'adoucir. grandescere (grandis), grandir. gravescere et ingravescere (gravis), devenir pesant, s'appesantir. incurvescere (curvus), se courber. integrascere (integer), se renouveler, se rétablir. juvenescere (juvenis), rajeunir, devenir jeune, grandir. mitescere (mitis), devenir doux, s'adourir, mûrir. mollescere (mollis), devenir mou, s'amollir. pinguescere (pinguis), devenir gras, s'engraisser. plumescere (pluma), se couvrir de plumes. puerascere et repuerascere (puer), redevenir enfant. sterilescere (sterilis), devenir sterile. tenerescere et tenerascere (tener), devenir tendre, s'attendrir. vilescere et evilescere (vilis), devenir vile, s'avilir.

## b) avec le parfait:

Crebresco et increbresco (creber), crebrui, ere, devenir fréquent. 146. duresco et obduresco (durus), durui, ere, s'endurcir. evanesco (vanus), evanui, ere, s'evanouir, disparaitre. innotesco (notus), notui, ere, devenir connu. macresco (macer), macrui, ere, devenir maigre, amaigrir. mansuesco (mansuelus), mansuevi, ere, s'apprivoiser. maturesco (maturus), maturui, ere, mūrir. nigresco (niger), nigrui, ere, devenir noir, se noircin. obmutesco (mutus), obmutui, ere, demeurer muet, se taire. obsurdesco (surdus), obsurdui, ere, devenir sourd. recrudesco (crudus), recrudui, ere, se rouvrir (en parlant de blessures).

#### Chapitre XXXII.

# Verbes de la quatrième conjugaison.

Les verbes désideratifs (desiderativa) en urio, p. ex. 147. coenaturio, j'ai envie de souper n'ont en général ni parfait ni supin, à l'exception de nupturio, je veux me marier et parturio, je suis sur le point d'enfanter, dont il y a quelques exemples du parfait et de esurio j'ai faim, dont on trouve le parfait et le supin.

Verbes irréguliers:

Cio, civi, citum, ire. Voyez §. 118.
eo, ivi, itum, ire, et ses composés.
farcio, farsi, fartum (farctum), ire, farcir.
confercio, refercio, effercio, infercio (fersi, fertum).
fulcio, fulsi, fultum, ire, appuyer.
haurio, hausi, haustum, ire, puiser.

(hausum est rare, mais hausurus se trouve assez souvent.)
queo, quivi ou quii, quitum, quire, pouvoir.
nequeo.

raucio, rausi, rausum, ire, être enroué. salio, salui (salii), saltum, ire, sauter.

desilio, exsilio, insilio n'ont que silui et sont sans supin; mais on en derive desultor et insultare, comme s'il y avait un supin, desultum et insultum.

sancio, sanxi, sanctum et sancitum, ire, établir, décréter. sarcio, sarsi, sartum, sarcire, raccommoder.

resarcio. sentio, sensi, sensum, ire, sentir.

consentio, dissentio, praesentio, assentior (assentio), sepulio, ivi, sepultum, ire, ensevelir.

sepio, sepsi, septum, ire, environner de haies.

148.

venio, veni, ventum, ire, venir. advenio, convenio, obvenio, pervenio, invenio. vincio, vinxi, vinctum, ire, lier.

devincio.

amicio, amictum, ire, revêtir, envelopper. (le parf. amixi ou amicui est rare.)

aperio, ui, rtum, ire, ouvrir.

operio, cooperio; comperio (comperior), peri, pertum, ire (iri), apprendre, reperio, reperi (repperi), repertum, ire, trouver. ferto, sans parfait et sans supin, ire, frapper.

(Le parf. est remplace à l'actif par percussi et au passif

par ictus sum ou percussus sum.)

ferocio, sans parfait et sans supin, ire, être insolent. punio, ivi, itum, ire, punir, régulier mais on le trouve quel-

quefois employé comme déponent.

## Chapitre XXXIII.

# Verbes déponents de la première conjugaison.

149. adversari, contrarier. aucupari, guetter, épier, chasser adminiculari, étayer, étançonner. adūlari, flatter. alucinari, extravaguer. \*\*altercari, contester. amplexari, embrasser. ancillari, être servante. aprīcari, s'exposer au soleil. aquari, faire provision d'eau. frumentari, faire provision de \*cachinnari, éclater de rire. lignari, faire provision de bois. cauponari, tenir auberge. materiari, faire provision bois ou de matériaux. pabulari, fourrager. arbitrari, penser, croire. architectari, bâtir. argumentari, argumenter. argūtari, causer, jaser. aspernari, mépriser, rebuter.

assenturi, flatter.

aux oiseaux. aversari, se détourner, avoir aversion. augurari \*auspicari deviner, conjecturer l'avenir. hariolari vaticinari auxiliari, aider. bacchari, se livrer à la fureur. calumniari, calomnier. de causari, prétexter. circulari, faire le charlatan. comissari, faire un répas nocturne. comitari, accompagner. commentari, disserter. concionari, haranguer. \* conflicturi, combattre. conari, tâcher de faire quelque chose.

Rem. Les verbes désignés par ° se trouvent quelquefois comme verbes actifs.

adstipulari, être de même avis. consiliari, conseiller. auctionari, vendre à l'encan. | consolari, consoler.

#### Chap. XXXIII. Verbes déponeuts de la première conjugaison, 81

conspicari, regarder. contemplari, considerer. conviciari, outrager. convivari, faire festin. cornicari, marmotter entre les libidinari, être voluptueux, s'a-

dents: croasser criminari, accuser. cunctari, tarder. deversari, aller loger. depeculari, voler, piller. despicari, mépriser. digladiari, combattre, disputer.

dignari, juger digne. dedignari, juger indigne.

dominari, dominer.

elucubrari, travailler à force de mercari, acheter. veilles.

epulari, faire un repas. exsecrari, maudire.

\* fabricari, fabriquer. fabulari et confabulari, s'entre-

tenir. fenerari, prêter de l'argent à

usure. feriari, avoir loisir. frustrari, tromper. furari et suffurari, voler.

gloriari, se vanter. graecari, vivre à la grèque, faire

la débauche. grassari, assaillir. gratificari, complaire. gratari, gratulari, féliciter. gravari (pass. de gravo), faire mutuari, emprunter.

difficulté; hésiter. helluari, faire bonne chère.

hortari, exhorter.

laetari, se rejouir.

adhortor, exhortor, dehortor. hospitari, loger, aller loger. jaculari, jeter; lancer. imaginari, s'imaginer. imitari, imiter. indignari, s'indigner. infitiari, nier. insidiari, dresser des embûches. interpretari, interpréter. jocari, plaisanter.

lamentari, se lamenter. latrocinati, exercer des brigandages.

lenocinari, flatter, caresser. bandonner aux voluptés.

licitari, enchérir. lucrari, gagner.

luctari, lutter. obluctor, reluctor.

\* ludificari, se moquer. machinari, former des desseins.

machiner. medicari, remédier, guérir, meditari, méditer.

\* meridiari, faire la méridienne. metari, mesurer, prendre les

dimensions de q. ch. minari et minitari, menacer. mirari et admirari, admirer.

miserari et commiserari, avoir pitié, plaindre. moderari, moderer, gouverner,

modulari, chanter avec harmomorigerari, condescendre à la

volonté de quelqu'un. morari, tarder, retenir.

commoror. \* munerari, faire présent, récompenser.

negotiari, trafiquer, négocier. nidulari, faire son nid, nicher.

nugari, badiner, niaiser. nundinari, faire trafic de q. ch. nutrīcari, nourrir.

odörari, sentir, flairer. ominari, tirer q. présage d'une ch; présager, pronostiquer.

operari, travailler, s'occuper. opinari, penser, croire. opitulari, seconrir. osculari, baiser.

\* oscitari, bâiller.

abominari.

\* palpari, caresser. otiari, se reposer. parasite. patrocinari, protéger. percontari, s'informer soigneu-stipulari, stipuler, contracter. sement. peregrinari, vovager. periclitari, être en danger. philosophari, philosopher, dis-suaviari, baiser. \* pignerari, prendre en gage. pigrari, ètre paresseux. piscari, pêcher. \* populari, ravager.

praestolari, attendre. praevaricari, prévariquer. prěcari, prier, supplier. procliari, combattre. ratiocinari, raisonner, argumenter. recordari, se ressouvenir. refragari, s'opposer. rimari, fouiller, fureter.

praedari, piller.

rusticari, vivre à la campagne. venari, chasser. with the scitari et sciscitari, s'enquerir, verecundari, avoir de la pudeur, scrutari et perscrutari, fouiller versari, se tourner, s'occuper. secturi (frequent de seguor), aversor, obversor dans 190 al

sermocinari, s'entretenir, solari et consolari, consoler. parasitari, faire le métier de spatiari et exspatiari, se prome-

speculari, espionner.

adstipulor.

stomachari, se fâcher, s'estomaquer.

suffragari, donner son suffrage, favoriser.

suspicari, soupconner. 2 . N. N. 2. tergiversari, tergiverser, chercher des fuites.

testari et testificari, temoigner. tricari, faire difficulte, - difficulte tristari, s'attrister, the starting

tumultuari, faire du tumulte. comprecor, deprecor, imprecor, tutari, proteger.

vaduri, demander une caution, un répondant. vagari et palari, errer. velificari, (faire voile) favoriser.

velitari, quereller, escarmoucher. rixari, disputer, quereller, when venerari, respecter, reverer,

suivre, accompagner, and vociferari, crier, dissessioner assector, consector, insector, urinari, se plonger dans l'eau.

# Chapitre XXXIV.

# Verbes déponents de la seconde conjugaison.

Fateor, fassus sum, fatēri, avoner. 150.

confiteor, profiteor (fessus sum). liceor, licitus sum, eri, encherir.

polliceor, je promets.

medeor, (sans participe, qu'on remplace par medicatus,) eri, guerir.

\* mereor, meritus sum ou merui, eri, meriter. commereor, demereor, promereor. misereor, miseritus et misertus sum, eri, avoir pitie.

Whitenday Google

reor, ratus sum, reri, croire. tueor, tuitus sum, eri, regarder, défendre. contueor, intueor. vereor, veritus sum, eri, craindre. revereor, subvereor.

## Chapitre XXXV.

# Verbes déponents de la troisième conjugaison.

(De apiscor, aptus, sum, apisci, qui ne se trouve que rarement:) 151. adipiscor, adeptus sum, adipisci et indipiscor, obtenir. expergiscor, experrectus sum, expergisci, s'eveiller. fruor, fruitus et fructus sum (fruiturus), frui, jouir. perfruor, perfructus sum. fungor, functus sum, fungi, exercer, remplir des fonctions.

defungor, perfungor.

gradior, gressus sum, grădi, marcher.
aggredior, (gressus sum), congredior, digredior, egredior, ingredior, progredior, regredior.

irascor (iratus sum, je suis en colère), irasci, se fâcher. (Le

parfait est remplacé par succensui)
lābor, lapsus sum, lābi, tomber peu à peu.
collābor, delabor, dilabor, prolabor, relabor.
löquor, locutus sum, löqui, parler.

allŏquor, colloquor, eloquor, interloquor, obloquor.

(De miniscor qui est inusité):

comminiscor, commentus sum, comminisci, inventer. reminiscor, sans participe, reminisci, se souvenir. morior, mortuus sum (moriturus), mori, mourir. emorior, commorior, demorior.

nanciscor, nactus sum, nancisci, obtenir.

nascor, natus sum, nasci, naître.

innascor, renascor.

nitor, nisus et nixus sum, niti, s'appuyer.
adnitor, connitor, enitor, obnitor.
obliviscor, oblitus sum, oblivisci, oublier.
paciscor, pactus sum (et pepigi), pacisci, faire un pacte.
pascor, pastus sum, pasci paitre.
patior, passus sum, pati, souffrir.
perpetior, (perpessus sum).

(De plectere):

amplector et complector, complexus sum, complecti, embrasser.
proficiscor, profectus sum, proficisci, voyager, partir.
queror, questus sum, queri, se plaindre.
conqueror.

ringor, sans participe, ringi, se dépiter, montrer son dépit en grinçant les dents.

sequor, secutus sum, sequi, suivre.

assequor, consequor, exsequor, insequor, obsequor, persequor, prosequor, subsequor.

vehor, vectus sum, vehi, aller en voiture, à cheval etc.

(pass. de veho.)

circumvehor, praetervehor, invehor.

vescor, sans parfait, vesci, manger. (Le parfait est remplacé par edi.)

ulciscor, ultus sum, ulcisci, venger.

utor, usus sum, uti, se servir.

abūtor.

divertor, praevertor, revertor. Voyez verto.

## Chapitre XXXVI.

# Verbes déponents de la quatrième conjugaison.

152. Assentior, assensus sum, assentiri, consentir.
(Le verbe actif assentio n'est pas aussi usité.)

blandior, blanditus sum, blandiri, flatter.

experior, expertus sum, experiri, éprouver.

comperior, n'est déponent qu'au présent. Au reste la forme active comperio, comperi, compertum est plus usitée.

largior, largitus sum, largiri, donner largement, faire des largesses.

dilargior.

mentior, mentitus sum, mentiri, mentir.

ementior.

metior, mensus sum, metiri, mesurer.

dimetior, permetior.

molior, molitus sum, moliri, mouvoir, agir en faisant effort.
amolior, demolior.

opperior, oppertus (opperitus) sum, opperiri, attendre.

ordior, orsus sum, ordiri, commencer.

exordior.

orior, ortus sum (oriturus), oriri, s'elever.

Le présent de l'indicatif suit la troisième conjugaison, oreris, oritur etc.

Compos. coorior, exorior. Adorior suit tout-à-fait la quatrième conjugaison: adorīris, adorītur.

partior, partitus sum, partiri, partager.

partio est plus rare.

potior, potitus sum, potiri, s'emparer.

sortior, sortitus sum, sortiri, tirer au sort.

### Chapitre XXXVII.

# Des verbés dérivés (verba derivata).

Il y a un grand nombre de verbes dérivés d'autres verbes 153. par le moyen de certaines terminaisons, aux quelles se rattache une modification du sens. On les appelle à cause de cela verbes dérivés (verba derivata):

1. Les fréquentatifs (frequentativa) marquent la répétition ou la fréquence de l'action du verbe primitif et sont tous de la première conjugaison. On les forme du supin du verbe primitif en changeant la terminaison um en are; cependant dans la première conjugaison atum se change en ito, itare, p. ex.

cursum — cursare, courir souvent dictum — dictare, répéter, dicter, clamatum — clamitare, crier à plusieurs reprises.

Quelques uns se forment de la même manière d'autres fréquentatifs, qui en partie ne sont plus en usage ou du moins peu usités, p. ex.

lectum — (lectare) — lectitare, lire et relire dictum — (dictare) — dictitare, répéter.

Un petit nombre de fréquentatifs dérivent du présent, p. ex. ago — agitare, agiter.

Quelques uns sont déponents, p. ex. tuta ri (de tuëri), protéger.

2. Les verbes désidératifs (desiderativa) marquent 154. le désir de faire l'action exprimée par le verbe primitif et viennent du supin en changeant um en urio, urire, p. ex.

ēsum—esŭrire, avoir envie de manger, avoir faim. partum—partŭrire, être sur le point d'enfanter.

3. Les diminutifs (deminutiva) se forment par l'addi-155. tion de la désinence illo, illare au radical du verbe primitif et expriment le peu d'importance d'une action, p. ex.

cantare - cantillare, chanter à voix basse.

4. Les inchoatifs (inchoativa) marquent le commence-156. ment d'une action ou d'un état et ont la terminaison sco, scere. Ils suivent tous la troisième conjugaison et dérivent en partie de verbes, en gardant le parfait du primitif et en prenant les terminaisons asco, esco, isco, selon qu'ils sont dérivés de verbes de la première, de la seconde, de la troisième ou de la quatrième conjugaison; en partie ils viennent d'adjectifs ou de substantifs, p. ex.

labāre — labascēre, chanceler, être sur le point de tomber. ardēre — ardescēre, s'enflammer. tremère — contremiscère, commencer à trembler.
dormère — obdormiscère, s'endormir.
aeger — aegrescère, tomber malade.
puer — repuerascère, redevenir enfant.
Voyez chapitre XXXI. § 145.

## Chapitre XXXVIII.

# Les verbes anomaux (verba anomala).

157. Nous appelons verbes anomaux (verba anomala) ceux qui s'écartent des règles données sur les quatre conjugaisons non seulement pour la formation du parfait et du supin, mais aussi pour le reste des formes.

1. Possum, patui, posse, pouvoir.

Possum est composé de pot (pour potis, puissant) et de sum, et se conjugne d'après sum.

Présent.

Indicatif.

Conjonctif.

possum, potes, potest possumus, potestis, possunt je peux. possim, possis, possit possimus, possitis, possint (que) je puisse.

Impératif. manque. Infinitif. posse, pouvoir.

posse, pouvoir.

Participe.

potens, puissant (est devenu adjectif).

Imparfait.

Indicatif.

Conjon ctif.

potěram, as, at poteramus, atis, ant je pouvais.

possem, es, et
possemus, etis, ent
(que) je pusse, je pourrais.

Futur (I.)

Indicatif.

Conjonctif.

potero, is, it poterimus, itis, unt je pourrai. manque.

Indicatif.

Parfait.
Conjonctif.

potui, isti, it potuimus, istis, erunt j'ai pu, je pus.

potuerim, is, it potuerimus, itis, int (que) j'aie pu.

Infinitif. potuisse, avoir pu.

## Plusqueparfait.

Indicatif.

Conjonctif.

potueram, as, at potueramus, atis, ant j'avais pu. potuissem, es, et potuissemus, etis, ent (que) j'eusse, j'aurais pu.

## Futur passé.

Indicatif.

Conjonctif.

potuěro, is, it potuerimus, itis, int j'aurai pu. manque.

2. Edo, ēdi, ēsum, edere, manger.

158.

Ce verbe se conjugue régulièrement d'après la troisième conjugaison, mais il a dans quelques temps une forme double en empruntant du verbe esse toutes les formes qui commencent par es.

Prés. Indic.

edo, edis, edit

ēs, est edimus, editis, edunt estis

. je mange.

Imparf. Conjonct.

ederem, ederes, ederet essem, esses, esset ederemus, ederetis, ederent essemus, essetis, essent (que) je mangeasse, je mangerais.

Impératif.

ede -es, mange

edito — esto

edito — esto edite — este

editote — estote edunto.

Infinitif.

edere - esse, manger.

Passif.

Pres. Indic.

editur - estur,

il est mangé ou on mange.

De la même manière on conjugue les composés: comĕdo, exedo, peredo.

3. Fero, tuli, latum, ferre, porter.

**15**9.

Ce verbe tire son parfait et son supin de deux radicaux tout à fait différents, mais au reste il est régulier excepté à quelques temps dérivés du présent et de l'infinitif.

## Prés. Indic.

Actif.

Passif.

fero, fers, fert
ferimus, fertis, ferunt,
je porte.

feror, ferris, fertur
ferimur, ferimini, feruntur
je suis porte.

lufinitif.

ferre, porter.

ferri, être porté.

#### Impératif.

| S. fer, porte. | ferre, sois porté. |
|----------------|--------------------|
| ferto          | fertor             |
| ferto          | fertor             |
| P. ferte       | ferimini           |
| fertote        | feriminor          |
| ferunto.       | feruntor.          |
| •              |                    |

#### Imparf. Conjonct.

ferrem, es, et etc. ferrer, eris, etur etc. (que) je portasse, je porterais. (que) je fusse, je serais porté.

Les autres temps sont réguliers.

Les composés affero, antefero, circumfero, confero, defero etc. se conjuguent de la même manière; aufero (pour abfero) a abstuli, ablatum; suffero (pour subfero) n'a point de parfait ni de supin, car sustuli, sublatum appartiennent à tollo. Pour le parfait de suffero on emploie sustinui.

160. 4. Volo, volui, velle, Nolo, nolui, nolle, Mālo, mālui, malle, vouloir. ne pas vouloir. aimer mieux.

Nolle est compose de non et velle; malle de magis et velle.

#### Présent.

#### Indicatif.

| S. volo, je veux         | nolo, je ne veux pas              | mālo, j'aime mieux            |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| vis, tu veux             | non vis, tu ne veux pas           |                               |
| vult, il veut            | non vult, il ne veut pas          | māvult, il aime mieux         |
| P. volumus, nous vou-    | nolumus, nous ne vou-             | mālŭmus,nons aimons           |
| lons                     | lons pas                          | mieux                         |
| vultis, vous vou-<br>lez | non vultis, vous ne<br>voulez pas | māvultis, vous aimez<br>mieux |
|                          | nolunt, ils ne veulent            | mālunt, ils aiment            |
|                          | pas.                              | mieux.                        |

## Conjonctif.

|                            |                                    | mālim, (que) j'aime  |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------|
| veuille                    | veuille pas                        | mieux                |
|                            | nolis, tu ne veuilles pas          |                      |
| velit, il veuille          | nolit, il ne veuille pas           | malit, il aime mieux |
| P. velīmus, nous vou-      | nolīmus, nous ne vou-              | malīmus, nous ai-    |
| lions                      | lions pas                          | mions mieux          |
| velītis, vous vou-<br>liez | nolītis, vous ne vou-              | malitis, vous aimiez |
| , velint, ils veuillent.   | nolint, ils ne veuil-<br>lent pas. | malint, ils aiment   |

Impératif.

manque.

noli, ne veuille pas nolīto, que tu ne veuilles pas nolīto, qu'il ne veuille nolite, ne veuillez pas nolitote, que vous ne vouliez pas nolunto, qu'ils ne veuillent pas.

manque.

Infinitif.

velle, vouloir.

nolle, ne pas vouloir. malle, aimer mieux.

Participe.

volens, voulant.

nolens, ne pas voulant. manque.

> Imparfait. Indicatif.

volēbam, as, at etc. | nolēbam, as, at etc. | malēbam, as, at etc. je voulais.

je ne voulais pas. j'aimais mieux.

Conjonctif.

vellem, es, et etc. |nollem, es, et etc. (que) je voulusse, je (que) je ne voulusse (que) j'aimasse mieux, voudrais. pas,

mallem, es, et etc. j'aimerais mieux.

je ne voudrais pas. Futur L Indicatif.

Patirage -

3000

volam, es, et etc. nolam, es, et etc. malam, es, et etc. je voudrai pas. j'aimerai mieux.

Conjonctif, Participe et Infinitif manquent.

> Parfait. Indicatif.

volui, isti, it etc. | nolui, isti, it etc. j'ai voulu, je voulus.

je n'ai pas voulu, je ne voulus pas.

malui, isti, it etc. j'ai mieux aime, j'aimai mieux.

Conjonctif.

voluerim, is, it etc. noluerim, is, it etc. maluerim, is, it etc. (que) j'aie voulu. (que) je n'aie pas voulu (que) j'aie mieux aimé.

#### Infinitif.

voluisse, avoir vou- noluisse, n'avoir pas maluisse, avoir mieux lu. voulu. aimé.

# Plusqueparfait.

#### Indicatif.

volueram, as, at etc. | nolueram, as, at etc. | malueram, as, at etc. | j'avais voulu. | j'avais pas voulu. | j'avais mieux aimé.

#### Conjonctif.

voluissem, es, et etc. noluissem, es, et etc. maluissem, es, et etc. (que) j'eusse, j'aurais (que) je n'eusse pas, voulu. j'eusse, je n'aurais pas voulu j'aurais mieux aimé.

## Futur passé.

voluero, is, it etc. jaurai voulu. je n'aurai pas voulu. j'aurai mieux aimé.

## 161. 5. Eo, ivi, itum, ire, aller.

Ce verbe se conjugue régulierement d'après la quatrième conjugaison à l'exception des temps dérivés du présent.

#### Présent.

Indicatif.

eo, is, it īmus, ītis, eunt je vais.

Impératif.

i, īto, īto īte, ītote, eunto va. Conjonetif.

eam, eas, eat
eamus, eatis, eant
(que) j'aille.

Infinitif.

īre, aller.

Participe.

Gérondif.

eundi, o, um, o, d'aller.

## Imparfait.

Indicatif.

ibam, ibas, ibat ibamus, ibatis, ibant j'allais. Conjonctif.

irem, ires, iret iremus, iretis, irent (que) j'allasse, j'irais.

Futur.

Indicatif.

ibo, ibis, ibit ibimus, ibitis, ibunt j'irai. Le verbe *ire* est intransitif et par conséquent sans passif à l'exception des formes impersonnelles *itur*, on va, *ibitur*, on ira, *itum est*, on est allé etc.; mais plusieurs de ses composés sont transitifs, p. ex. *adeo*, j'aborde; *ineo*, j'entre; *praetereo*, je passe. Les composés ont ordinairement *ii* au lieu de *ivi* au parfait. *Veneo* (pour *venum eo*), je suis vendu est un neutrale passivum et manque de supin. *Ambio*, j'entoure, je brigue se conjugue régulièrement d'après la quatrième conjugaison.

6. Queo, quivi, quitum, Nequeo, nequivi (nequii) ne- 162. quire, pouvoir.

Ces deux verbes forment régulièrement sur eo leurs temps usités. On en trouve presque toutes les formes; mais c'est surtout le présent de l'indicatif et du conjonctif, qu'on emploie en prose.

Présent.

#### Indicatif.

queo, quis, quit quimus, quitis, queunt je peux. nequeo, nequis, nequit nequimus, nequitis, nequeunt je ne peux pas.

#### Conjonctif.

queam, as, at, amus, atis, ant (que) je puisse. nequeam, as, at, amus, atis, ant (que) je ne puisse pas.

#### Infinitif.

quire, pouvoir.

nequire, ne pas pouvoir.

# Participe.

quiens (queuntis), pouvant. nequiens (nequeuntis), ne pouvant pas.

Impératif et Gérondif manquent.

## Imparfait. Indicatif.

quibam, quibat je pouvais.

nequibam, nequibat je ne pouvais pas.

# Conjonetif.

quirem, quiret nequirem, nequiret
— quirent nequiremus, nequirent
(que) je pusse, je pourrais. (que) je ne pusse pas, je ne
pourrais pas.

#### Futur.

quibo — quibunt je pourrai.

- nequibunt ils ne pourront pas.

Parfait.

Indicatif.

quivi, quivit
— quiverunt
j'ai pu, je pus.

nequivi, nequivisti, nequivit (nequiit)
— nequiverunt (ierunt)
je n'ai pas pu, je ne pus pas.

Conjonctif.

— quiverit qu'il ait pu. nequiverim (que) je n'aie pas pu.

Infinitif.

quivisse (quisse), avoir pu. nequivisse (nequisse) n'avoir pas pu.

Plusqueparfait.

Indicatif.

ne se trouve pas.

nequiverat (nequierat)nequiverant (nequierant)

il n'avait pas pu.

Conjonctif.

— nequivisset (nequisset)
quivissent (quissent), — nequivissent (nequissent)

qu'ils eussent, ils auqu'il n'eût, il n'aurait pas puraient pu.

Futur passé, ne se trouve pas.

# 163. 7. Fio, factus sum, fieri, être fait, se faire, devenir.

Ce verbe représente le passif de facëre, faire, dont il emprunte les participes factus et faciendus et les temps qui en sont composés. Les autres temps ce conjuguent d'après la quatrième conjugaison sauf quelques différences.

Présent.

Indicatif.

fio, fis, fit
fimus, fitis, fiunt
je deviens.

Conjonctif.

fiam, fias, fiat fiamus, fiatis, fiant (que) je devienne.

lmpératif.

fi, fito, fito fite, fitote, fiunto deviens.

Infinitif.

fieri, devenir.

Participe, manque.

## Imparfait.

fiebam, as, at fiebamus, atis, ant je devenais. fièrem, es, et fieremus, etis, ent (que) je devinsse, je deviendrais.

Futur.

fiam, fies, fiet fiemus, fietis, fient je deviendrai.

## Chapitre XXXIX.

# Les verbes défectifs (verba defectiva).

Nous appelons défectifs (defectiva), les verbes dont on 164. ne trouve que fort peu de formes.

# 1. Ajo, je dis.

#### Présent.

Indicatif.

ajo, ăis, ăit

äjunt

ie dis.

Conjonctif.
ajas, ajat

— ajas, ajat — ajant (que) tu dises.

Impératif. ai (peu usité), dis.

149

Participe. ajens (peu usité), disant.

# Imparfait.

ajebam, as, at ajebamus, atis, ant je disais.

Parfait.

Indicatif.

- — *ăit*, il a dit, il dit.

2. Inquam, dis-je.

165.

Present.

Indicatif.

S. inquam, dis-je inquis, dis-tu inquit, dit-il

P. inquimus, disons-nous inquitis, dites-vous inquiunt, disent-ils.

Conjonetif.

inquias, tu dises inquiat, il dise

inquiatis, vous disiez inquiant, ils disent.

Impératif.

inque, dis inquito, que tu dises, qu'il dise inquite, dites. Imparfait. Indicatif.

inquiebam, disais-je inquiebas, disais-tu inquiebat, disait-il inquiebamus, disions-nous inquiebatis, disiez-vous inquiebant, disaient-ils,

Futur. Indicatif.

Parfait. Indicatif.

inquies, diras-tu inquiet, dira-t-il inquisti, as-tu dit, dis-tu inquit, a-t-il, dit-il

inquistis, avez-vous dit, dites-vous.

166. 3. Fari, parler.

Ce verbe est très défectif et fort peu en usage dans la prose. La 3ième pers. du prés. fatur, il parle, l'impératif fare, parle et le participe fatus, a, um, ayant parlé sont les formes les plus usitées.

Composés: affāri, effāri, profāri.

167. 4. Coepi, Memini, Novi, Odi, j'ai commencé. je me souviens. je sais. je hais.

Ces quatres verbes sont des parfaits dont on ne trouve plus les présents à l'exception de *nosco* et de la vieille forme *coepio* avec l'infinitif *coepere. Memini*, *novi*, *odi* ont la signification du présent.

#### Parfait.

#### Indicatif.

coepi, jai com-memini, je me novi, je sais mencé souviens nowisti etc. novisti etc. (nosti).

# Conjonctif.

coeperim, (que) meminerim, (que) | noverim, (que) | oderim, (que) | j'aie commence. | je me souvienne. | je sache. | je haïsse.

#### Infinitif.

commencé. | meminisse, | novisse, | odisse, | haïr. |

#### Impératif.

manque.

| memento, sou- manque. | manque |
|-----------------------|--------|
| mementote, sou-       | 1 -    |
| venez-vous.           | 1      |

#### Plus queparfait.

#### Indicatif.

coeperam, j'a- memineram, je noveram, je sa- oderam, je haïs-vais commencé. me souvenais. vais. sais.

#### Conjonctif.

| coepissem, (que)        | meminissem,                            | nov | issem, (que) | odi | sem, (que) |
|-------------------------|----------------------------------------|-----|--------------|-----|------------|
| ,                       | (que) je me                            | je  | susse,       | је  | haïsse,    |
| j'aurais com-<br>mencé. | souvinsse,<br>je me souvien-<br>drais. | je  | saurais.     | je  | haïrais.   |

#### Futur.

#### Indicatif.

coepero, j'aurai meminero, je me novero, je sau-odero, je haïrai.

Coepisse et odisse ont de plus un participe sous la forme passive: coeptus, a, um, commencé; osus (perosus, exosus), ayant haï et un participe futur actif: coepturus, a, um, devant commencer; osurus, a, um, devant haïr. On trouve aussi l'infinitif futur actif coepturum, am, um, esse.

5. Apăge, Ave, Salve, Vale, 168. va-t-en. sois salué. sois salué. adicu.

Apăge est un impératif grèc ἄπαγε; salve est l'impératif d'un présent très peu usité salveo; vale et ave sont les impératifs des verbes valeo, je suis fort, je me porte bien et aveo, je suis avide et ne sont mentionnés ici qu'à cause du changement de signification.

avēte salvēte valēte avēto. salvēto. valēto. Futur. salvebis. Infinitif. salvēre. valēre,

6. Cedo, donne, dis.

169.

Ce mot est un impératif irrégulier (pour cedite, cedite, de cēdo, je cède); il a le sens du singulier et du pluriel. Cependant il y a encore une forme particulière pour le pluriel, cedite ou cette. L'e de cet impératif est bref tandis que celui du verbe cedo, je cède, est long.

170. 7. Quaeso, je te prie.

Quaeso est proprement le même mot que quaero, mais dans la bonne prose il s'emploie comme phrase incidente et n'est usité qu'à la 1ère pers. sing. quaeso et à la 1ère pers. plurielle quaesumus, nous vous prions.

171. 8. Forem, je serais.

Forem (pour fuerem) est le conjonctif de l'imparfait de esse et l'équivalent de essem. L'infinitif fore a la même signification que futurum, am, um, esse.

Rem. Forem s'emploie surtout dans les phrases finales et comme second membre d'une proposition conditionnelle.

#### Chapitre XL.

## Les verbes impersonnels (verba impersonalia).

172. 1. Il y a en latin des verbes qui ne s'emploient qu'à la troisième personne du singulier et qu'on appelle à cause de cela verbes im personnels (impersonalia). Ces verbes n'ont pas de sujet déterminé ou personnel; mais leur sujet est ou bien une phrase entière ou bien un infinitif. Ce sont les suivants:

misëret, misertum et miseritum est, ëre, il fait pitié. piget, piguit et pigitum est, ëre, il fait peine. poenitet, poenituit, ëre, il fait repentir. pudet, puduit et puditum est, ëre, il fait honte. taedet, (taeduit) pertaesum est, ëre, il dégoûte. oportet, oportuit, ëre, il faut.

173. 2. Les verbes qui désignent les changements du temps et l'état du ciel sont impersonnels. On les explique par l'omission des sujets deus ou coelum qui se trouvent même assez souvent exprimés. Voici les plus importants de ces verbes:

pluit, il pleut
ningit, il neige
grandinat, il grêle
lapidat (lapidatum est), il
pleut des pierres
fulgurat, il fait des éclairs
fulminat, la foudre tombe.

tonat, il tonne
tucescit, il se fait jour
vesperascit ( il se fait soir; le
advesperascit ( soir s'approche.

174. 3. Outre ces impersonnels proprement-dits il y en a quelques autres qui ont encore la troisième personne du pluriel. Les voici:

libet (lubet), libuit et libitum est, ere, il plait licet, licuit et licitum est, ere, il est permis

#### Chap. XL. Les verb. impersonnels. Ghap. XLI. Des adverb. 97

decet, decuit, ēre, il convient, il sied dedecet, dedecuit, ēre, il ne convient pas liquet, licuit, ēre, il est évident.

4. On emploie impersonnellement la troisième personne 175. du singulier du passif de beaucoup de verbes neutres qui n'ont pas de passif personnel, p. ex. ventum est, on vint et la troisième personne du singulier de l'actif de quelques verbes transitifs et intransitifs avec un changement de signification:

interest) il importe lexpedit, il est utile delectat) il réjouit refert accidit iuvat fit fugit il arrive praeterit il m'echappe. evenit contingit placet, il plaît accedit, il s'ajoute praestat, il vaut mieux attinet, (ad aliquid), il regarde restat, il reste conducit, il est avantageux vacat, (avec l'inf.) le temps me constat, il est certain permet convenit, il convient lest (pour licet) il est permis.

Rem. Les verbes impersonnels n'ont point d'impératif; ils remplacent ce mode por le présent du conjonctif, p. ex. pudeat te, nie honte. Les participes et par conséquent les formes qui en dérivent et le géroudif manquent aussi dans ces verbes,

#### Chapitre XLI.

## Des adverbes.

- 1. L'adverbe est un mot indéclinable qui se joint le plus 176. souvent à un verbe et en détermine et modifie la signification, soit qu'il exprime la manière dont l'action se fait, p. ex. Dionysius prudenter agit, Denys agit prudenment, soit qu'il y joigne une circonstance ou qu'il ajoute à la proposition un jugement accessoire, p. ex. orator hodie verba faciet, l'orateur tiendra aujour i hui un discours; orator certe adfuit, l'orateur a été assurément présent. L'adverbe est donc en quelque sorte pour le verbé ce que l'adjectif est pour le substantif; cependant il n'est pas toujours nécessaire de le placer avec un verbe, mais il peut aussi être joint aux adjectifs, aux substantifs et même aux adverbes, p. ex. certe regius, incontestablement royal; vere pater, vraiment père; parum sincere, peu sincèrement.
- 2. L'adverbe est un mot invariable qui n'a ni déclinaison ni conjugaison; toutefois les adverbes qui sont dérivés d'adjectifs ou de participes sont susceptibles de comparaison.
- 3. On divise les adverbes, en adverbes dérivés (adverbia derivata) et en adverbes primitifs (adverbia primitiva).

#### Chapitre XLII.

#### Des adverbes dérivés.

- 1. Les adjectifs et les participes en us, a, um et er, a, um forment leurs adverbes en changeant la terminaison i du génitif en ē, p. ex. longus - longe, ornatus - ornate, pulcher - pulchre.
- 2. Il y a cependant quelques adverbes dérivés d'adjectifs de la seconde déclinaison qui ont la terminaison  $\tilde{o}$  au lieu de e.

arcano) secrètement secreto ( cito, vite continuo, tout de suite crebro, souvent falso, faussement liquido, clairement manifesto, manifestement necessario, nécessairement perpetuo, perpétuellement precario, à force de prières raro, rarement sedulo, assidûment sero, trop tard serio, sérieusement subito, subitement tuto, sûrement.

Il faut y a ajouter quelques adverbes dérivés de participes: auspicato, heureusement consulto, avec reflexion directo, directement festinato, à la hâte nec - ou inopinato, inopiné-

improviso, à l'improviste iterato, pour la seconde fois merito, à juste titre sortito, par le sort.

- 3. Les adjectifs et les participes de la troisième déclinaison forment leurs adverbes en changeant la terminaison is du genitif en iter, p. ex. par - pariter; utilis - utiliter, saluber salubriter. Du génitif ntis (nominatif ns) on dérive l'adverbe en nter, p. ex. elegans - eleganter.
- 180. 4. Quelquefois l'adjectif neutre sert d'adverbe. Il faut surtout remarquer:

facile, facilement difficile, difficilement recens, récemment sublime, en haut impune, impunément

ceterum, du reste nimium, trop plerumque, pour la plupart commodum, justement potissimum, principalement

et les adverbes numéraux primum, iterum (secundum), tertium etc.

5. Un assez grand nombre d'adverbes, dérivés pour la 181. plupart de participes ont la terminaison im, p. ex. conjunctim (conjunctus), conjointement; nominatim (nominatus), nommément; statim (status), aussitôt; gradatim (gradus), pas à pas. D'autres qui sont en petit nombre ont la terminaison itus et. sont dérivés de noms, p. ex. radicitus (radix), avec la racine, divinitus (divinus), divinement, par la volonté du ciel.

6. Beaucoup d'adverbes naissent de l'emploi adverbial des 182. différents cas des noms, et c'est surtout l'ablatif qui est employé très souvent adverbialement, p. ex. noctu, pendant la nuit; diu (dies), long-tems; repente (repens), subitement; domi, à la maisson; rus, rure, ruri, (de) à la campagne. D'autres sontcomposés de plusieurs mots, p. ex. forsitan (de fors sit an), peut-être; videlicet (de vide et licet), c'est-à-dire.

#### Chapitre XLIII.

## Des adverbes primitifs.

- 1. Les adverbes primitifs ne sont pas en aussi grand nom-183. bre que les adverbes dérivés et ils expriment ordinairement les circonstances générales de l'action ou ajoutent un jugement accessoire à la proposition, tandisque les autres servent à désigner la manière dont l'action est faite.
  - 2. Il faut surtout remarquer parmi les adverbes primitifs:
- a) Les adverbes négatifs et affirmatifs: non, haud, ne, immo; nae, quidem, utique etc.
  - b) L'adverbe interrogatif: cur? pourquoi?
- c) Les adverbes de manière: fere, ferme, presque, à peu près; temere, témérairement; vix, à peine; nimis, trop; satis, assez; ut ou uti, comme; sic ou iti, ainsi, si etc.
- d) Les adverbes de lieu: uspiam et usquam, quelque part; nusquam, nulle part; prope, près; ubi, où? etc.
- e) Les adverbes de temps: quando, quand? et ses composés, p. ex. aliquando, un jour; nunc, à-présent; nunquam, (ne) jamais; jam, déjà; heri, hier; mox, bientôt après etc.
- f) Les adverbes numéraux: semel, une fois; bis, ter etc.; saepe, souvent etc.
- g) Plusieurs prépositions quand elles sont mises sans régime p. ex. contra, au contraire; palum, publiquement etc.

| 3. Adverbes corrélatifs de lieu: |                                       |                        |                                                    |                                | 184.      |   |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|---|
| Forme inter-<br>rogative.        | Forme rela-<br>tive.                  | Forme dé-<br>monstrat. |                                                    | Forme                          | générale. |   |
| ubi, où?<br>(en quel lieu?)      | ubi, où<br>ubiubi.<br>ubicunque.      | ibi, là<br>ibīdem.     | alicubi, quelque part.                             | ubīque<br>ubīvis<br>ubilibet   | } partout | : |
| unde, d'où?                      | unde, d'où<br>undeunde<br>undecunque. | indidem.               |                                                    | undique<br>undevis<br>undelibe | te part.  |   |
| quo, où?<br>(vers quel<br>lieu?) | quo où quoquo quocunque.              | eo, là<br>eodem.       | aliquo, quelque<br>part, vers quel-<br>que endroit | quovis<br>quolibei             | partout   |   |

| Forme inter-<br>rogative.               | Forme rela-<br>tive. | Forme dé-<br>monstrat.           |                                 | Forme générale.                         |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| qua, de quelle<br>manière ? par<br>où ? | manière              | ea de cette<br>manière<br>eadem. | aliqua,de quel-<br>que manière. | quavis ) de toute<br>qualibet) manière. |

185. 4. Les démonstratifs ibi, inde, eo se rapportent toujours à un relatif, p. ex. ubi te heri vidi, ibi nolim iterum te conspicere, je ne voudrais plus te revoir là où je t'ai vu hier. Il est donc nécessaire qu'il y ait encore d'autres adverbes démonstratifs de lieu plus déterminés, et on les forme des trois pronoms démonstratifs. Les voici:

hic, istic, illic, ici, là, (en quel lieu?)
huc, istuc, illuc, ici, là, (vers quel lieu?)
hinc, istinc, illinc, d'ici, de là, (de quel lieu?)

#### Chapitre XLIV.

## Comparaison des adverbes.

- 186. 1. La comparaison des adverbes dépend entièrement de celle des adjectifs ou des partipes, dont ils dérivent; car ce ne sont que les adverbes en ē (ō) et ter dérivés d'adjectifs ou de participes qui admettent la comparaison.
  - 2. Le comparatif des adverbes est égal au neutre du comparatif des adjectifs et le superlatif des adverbes se forme régulièrement du superlatif de l'adjectif par le changement de la désinence us en  $\bar{e}$ , p. ex. doctior adv. doctius, doctissimes adv. doctissime.
- 187. 3. Les adverbes primitifs, les adverbes dérivés en im et itus et tous ceux qui ont été nommés dans le §. 182 n'ont point de comparaison. Les seules exceptions de cette règle sont:

diu comp. diutius superl. diutissime saepe saepius saepissime nuper (sans comp.) nuperrime.

## Chapitre XLV.

## Des préposititions.

188. 1. Les prépositions sont des mots invariables ou, comme on dit dans le langage grammatical, des particules qui servent à établir un rapport entre deux noms, soit immédiatement, p. ex. primo post Christum natum saeculo, dans le premier siècle après Jésus-Christ, soit médiatement, c'est à dire au moyen d'un verbe, p. ex. habitat prope Rhenum, il habite près du

## Chap. XLIV. Comparais. des adverbes. Chap. XLV. Des prépos. 101

Rhin. Le second nom est indispensable pour compléter le sens de la préposition, et comme elle en détermine le cas, on l'appelle le régime de la préposition.

2. Prépositions qui régissent l'accusatif:

189.

ad, à, vers adversus contre ante, devant, avant apud, chèz, près de circa autour de circum circiter, environ en deça citra contra, contre erga, envers extra, au-dehors, hors de infra, au-dessous de inter, entre, parmi intra, au- dedans de

juxta, auprès de, à côté de ob, à cause de penes, au pouvoir de per, par, au travers de pone, derrière, après post, après prope, auprès de praeter, excepté, outre propter, près de, à cause de secundum, selon, le long de, secus, auprès de supra, au dessus de trans, au delà de ultra, au delà de versus, vers.

3. Prépositions avec l'ablatif:

190.

a, ab, abs, de, par

(a devant une consonne,
ab devant une voyelle,
abs quelquefois devant te;
mais on trouve aussi a te)
absque, sans
clam, à l'insu,
coram, en présence de
cum, avec

de, de, sur
e, ex, hors de
(e, devant une consonne,
ex, devant une voyelle)
prae, devant
pro, pour, au lieu de
sine, sans
tenus, jusqu'à.

4. Prépositions qui gouvernent l'accusatif et l'ablatif: 1! in avec l'accusatif: 1) dans, en, à (mouvement) 2) contre; avec l'ablatif: dans, à (repos) sub avec l'accusatif: 1) sous (mouvement) 2) vers (du temps); avec l'ablatif: sous, au-dessous (repos) super avec l'accusatif: sur (du lieu); avec l'ablatif: sur, dans le même sens que de. subter, au-dessous, presque tonjours avec l'accusatif et très rarement avec l'ablatif.

5. Versus et tenus se placent toujours après leur régime. 192. Ante, contra, inter, propter peuvent être mis aussi bien avant qu'après, quand le régime est un pronom relatif; cependant ils se trouvent plus souvent avant leur régime. Ante, contra, inter propter, ob, post, de, ex, in se placent souvent entre le substantif et l'adjectif, p. ex. medios inter hostes, au milieu des ennemis, et encore plus souvent entre le pronom relatif et le substantif, p. ex. quam ob causam. Cum se place après l'ablatif des pronoms personnels avec les quels il forme un seul mot, p. ex. mecum, vobiscum; de même on peut dire, quocum, quacum, quibuscum.

#### Chapitre XLVI.

## Des prépositions dans la composition.

- 1. On combine beaucoup de prépositions avec d'autres 193. mots et surtout avec des verbes. Dans les mots composés qui naissent de cette manière les prépositions subissent quelquefois des changements. Voici les prepositions qu'on emploie pour cet effet:
  - ad (à) reste invariable devant les voyelles et les consonnes d, j, v, m; mais devant toutes les autres consonnes d se change dans ces consonnes mêmes, et devant qu il se change en c, p. ex. adjungere, ajouter; afferre, apporter; acquiescère, s'apaiser, acquiescer.

ante (avant) reste invariable, p. ex. anteponere, préférer.

circum (autour) reste invariable; cependant m se perd quelquefois devant une voyelle, p. ex. circumdăre, entourer; circuitus, le circuit.

inter (entre) reste invariable excepté dans intelligo, je com-

prends, p. ex. interrumpere, interrompre.

ob (contre) reste presque toujours invariable, mais b se change devant c, f, g, p dans ces mêmes lettres, p. ex. obstare, s'opposer à, empêcher; opponere, opposer.

per (par, à travers) reste invariable, excepté dans pellicere,

attirer par flatterie, p. ex. percurrère, parcourir.

post (après, le contraire de ante) reste invariable, p. ex. posthabēre, placer après; mais il perd st dans pomoerium, la place près des murailles; et pomeridianus, d'après midi.

praeter (au delà) reste invariable, p. ex. praetereo, aller au delà, passer.

trans (à travers, au delà) reste invariable devant les voyelles et devant la plupart des consonnes; mais l'on dit en rejetant ns: trado, traduco, trajicio; s se perd devant la même lettre, p. ex. transcribere, transcrire.

a, ab, abs (de, dans le sens de l'éloignement), a se met devant m et v; ab devant les voyelles et la plupart des consonnes; abs devant c et t, p. ex. avertere, détourner; abire, s'en aller; absum, je suis absent; abscondere, cacher. (Dans aufero et aufugio ab s'est changé en au.

de (de hant en bas) reste invariable, p. ex. despicere, regarder de haut en bas, mépriser. Dans quelques mots composés cette préposition a une force négative, p. ex. despêrare, désespèrer.

e, ex (hors, dehors); ex se met devant les voyelles, tandisque devant les consonnes on met alternativement e et ex, p. ex. ejicere, jeter dehors; extrahere, tirer dehors; exaudire, exaucer, entendre.

in (en, dedans, sert aussi quelquefois de négation) se change en im devant b, p, m, et en l et r devant ces mêmes lettres, mais il se perd devant gn; p. ex. impellere, pousser vers; irrumpere, faire une irruption; insipiens, insensé; ignarus, ignorant.

prae (avant, pré-) reste invariable; p. ex. praeferre, préférer, praedicere, prédire.

praedicere, predire.

pro (pro- comme dans produire) reste invariable; mais devant une voyelle on ajoute quelquefois un d pour éviter l'hiatus; p. ex. proponere, proposer, prodire, s'avancer, sortir.

sub (au-dessous) reste invariable devant les voyelles. Devant les consonnes il perd quelquefois son b, et le change dans la consonne qu'il rencontre; p. ex. subire, subir; supponere, supposer.

Rem. Dans les verbes suscipio, suscito, suspendo, sustineo, suspicio on ne trouve pas la préposition sub, mais la particule sus qui est usitée dans la formule susque deque et qui équivaut à sursum.

super (dessus) reste invariable, p. ex. supersedere, être assis sur quelque chose, s'abstenir de.

subter (au-dessous) reste invariable, p. ex. subterfugere, se

sauver par la fuite, s'échapper.

com (avec) qui se met pour cum, reste invariable devant b, p, m; mais il change son m en l, n, r devant ces mêmes lettres et en n devant toutes les autres cousonnes, et il perd entièrement cette lettre devant les voyelles, p. ex. componere, composer; corrumpere, corrompre; conferre, comparer; coire, s'assembler.

2. Outre les prépositions certaines syllabes servent à com-194, poser des verbes ou d'autres mots, dont elles modifient la signification. Comme elles ne se trouvent jamais isolées et détachées de ces mots, on les nomme particules ou prépositions inséparables (praepositiones inseparables). Tels sont:

amb (du grec ἀμqί) autour; b disparait devant p, et devant les lettres palatales amb se change en an, p. ex. ambire, aller autour; amplecti, embrasser; anquirere, rechercher.

dis ou di (comme en français dis ou di) marque la dispersion ou la division, p. ex. disjungere, disjoindre.

re ou red (comme en français) exprime le retour, la répétition et quelquefois la separation; reverti, retourner; redimere, racheter, resolvere, résoudre. se signifie dans les verbes à l'écart, p. ex. seducere, tirer à l'ecart, mais dans les adjectifs sans, p. ex. securus, sans souci.

Les particules ve et ne mises au commencement d'un mot ont une signification negative, p. ex. nefas, l'injustice; nescio, je ne sais pas; vesanus, insense.

## Chapitre XLVII. Des conjonctions.

- 1. La conjonction est une particule qui sert à unir entre elles les parties d'une proposition ou des propositions entières, p. ex. pater et mater, le pere et la mère; amo patriam, camque cunctis hominibus caram esse oportere mihi persuasi, j'aime la patrie, et je suis persuadé qu'elle doit être chère à chacun.
  - Quant à leur forme les conjonctions sont ou bien simples, p. ex. et, at, ou bien composées, p. ex. atque, itaque.
- 3. Quant à leur signification on les divise en plusieurs classes selon qu'elles expriment:
  - 1) un rapprochement ou une union (conj. copula-

et, ac, atque, que, et. (que s'ajoute au second des deux mots rapprochés),

etiam, quoque, aussi, encore,

item, itidem, de même,

nec, neque, ni, et ne - pas, nec non, et.

ou une séparation (conj. disjunctivae):

aut. vel, sive, seu, ve. ou (ve s'ajoute au second des deux mots).

Rem. ac ne s'emploie jamais devant des voyelles.

Par la répétition de ces conjonctions on obtient:

et — et (et — que, que — et), et — et; aussi bien — que,

neque - neque (nec - nec), ni - ni,

aut - aut, ou - ou, vel - vel, ou bien - ou bien,

sive - sive, soit que - soit que.

modo — modo | tantôt — tantôt.

nunc - nunc \

quum - tum, et en général - et en particulier, non seulement - mais encore,

2) une comparaison (conj. comparativae):

ut ou uti, sicut, velut, prout, praeut, ceu, quam, tamquam, quasi, ut si, ac si comme, comme si.

- Rem. On peut y ajouter les particules ac et atque lorsqu'elles se mettent pour quam
  - 3) une concession (conj. concessivae):
- etsi, etiamsi, tametsi, quamquam, quamvis, quantumvis, quamlibet, licet, quoique, bienque, quand même.
- Rem. Ajoutez-y la conjonction ut quand elle se traduit par quand même et quum dans la signification de quoique.
  - 4) une condition (conj. conditionales):
- si, sin, si, mais si; nisi, ni, si non, si ce n'est que, à moins que; simodo, dummodo, pourvu que; dummodo ne, pourvu-que ne pas.
- Rem. On trouve aussi quelquefois dum ou modo dans la signification de dummodo et modo ne ou dum ne dans celle de dummodo ne.
- 5. une consequence ou une conclusion (conj. conclusivae):
  - ergo, igitur, itaque, eo, ideo, idcirco, proinde, propterea, quapropter, quare, quamobrem, quocircu, unde, donc, voilà pourquoi, c'est pourquoi, par-conséquent etc.
    - 6) une cause (conj. causales):
  - nam, namque, enim, etenim, quia, quod, quoniam, quippe, quum, quando, quandoquidem, siquidem, car, parceque, puisque, comme etc.
    - 7) un but (conj. finales):
  - ut ou uti, quo, ne, ut ne, neve ou neu, quin, quominus, afinque, pourque, que; afinque ne pas etc.
    - 8) une opposition (conj. adversativae);
  - sed, autem, verum, vero, at, atqui, tamen, attamen, sedtamen, veruntamen, at vero, enimvēro, verumenimvēro, ceterum, mais, cependant, pourtant, toutefois.
    - 9) une détermination de temps (conj. temporales):
  - quum, quum primum, ut, ut primum, ubi, postquam, antequam, priusquam, quando, simul ou simulac ou simulatque, dum, usque dum, donec, quoad, quand, comme, lorsque, des que, après que, avant que, aussitôt que, pendant que, jusqu'à ce que.
    - 10) une question (conj. interrogativae):
  - num, utrum, an, la particule inséparable ne, nonne; de même ec et en dans ecquando, ecquid et enunquam.
- 4. La plupart des conjonctions se placent à la tête de la 197. proposition; quelques unes seulement, savoir: enim, autem, vero, quidem, quoque se mettent toujours après le premier mot de la phrase ou après le second, quand les deux premiers sont unis

entre eux par une très étroite association d'idées, ou quand l'un des deux est le verbe substantif esse. Lorsque quidem et quoque se rapportent à un seul mot, ils se mettent toujours après ce mot. Itaque se met ordinairement au commencement de la phrase, et igitur après un ou deux mots; tamen se trouve aussi souvent à la tête de la proposition qu'après un ou plusieurs mots.

# Chapitre XLVIII. Des Interjections.

198. Quelques mots courts et vifs, exprimant la joie, la surprise, la douleur, l'aversion et en général tous les mouvements de l'âme, se jettent quelquefois dans les phrases pour y mettre plus d'expression. Ces mots isolés et indépendants des autres termes de la proposition s'appellent interjections (interjectiones de interjicere, jeter au milieu).

En voici les principales:

- 1) pour la joie: io, iu, ha, he, hahahe, evoe, evax.
- 2) pour la douleur: vae, heu, eheu, ohe, au, hei, pro.
- 3) pour l'étonnement: o, en, ecce, hui, hem, ehem, ah, atat, papae, vah et pour l'aversion: phui, apage.
- 4) pour l'action d'appeler: heus, o, ohe, ehodum; pour l'affirmation pro ou proh.
  - 5) pour la flatterie et l'encouragement: eia, euge.
- 199. 2. Des substantifs, des adjectifs, des adverbes et des verbes, des formules entières même, des serments par exemple, peuvent dans certains cas être considérés comme interjections. Tels sont: pax (chut), indignum, nefas, infundum, miserum, miserabile, pour exprimer une surprise penible; macte et macti pour encourager; les adverbes nae, profecto; les verbes quaeso, precor, oro, obsecro, amabo, age, agite, cedo, sodes (pour si audes), sis et sultis (pour si vis et si vultis), agesis, agedum, agitedum.
- 200. 3. Dans les invocations, les expressions les plus usitées sont: mehercule, mehercle, hercule, hercle ou mehercules, medius fidius, mecastor, ecastor, pol, edepol, per deum; per deum immortalem, per deos, per Jovem, pro (proh) Jupiter, pro sancte (supreme) Jupiter, pro di immortales, pro deum fidem, pro deum atque hominem fidem, pro deum ou pro deum immortalium (sous-entendu fidem) et plusieurs autres.

## Livre II. SYNTAXE.

## Chapitre I.

Accord du sujet et de l'attribut.

1. On nomme sujet dans une proposition ce dont on 201. affirme quelque chose, attribut ce que l'on dit sur le sujet. Le sujet est un nom substantif, un adjectif, ou un pronom qui tient la place du substantif, ou s'il n'est pas tel grammaticalement, c'est-à-dire, si c'est un mot indéclinable, ou même une proposition, on considère cette proposition ou ce mot indéclinable comme un substantif neutre, et on le traite comme tel. L'attribut est, ou un verbe, ou le verbe auxiliaire esse, accompagné d'un substantif, d'un adjectif, ou d'un pronom adjectif.

Si l'attribut est un verbe, il s'accorde emnombre avec 202. le sujet; exemples: arbor viret, arbores virent. Si c'est l'auxiliaire esse, avec un adjectif, un participe ou un pronom, esse prend le nombre du sujet, et son adjectif en prend le nombre et le genre; exemples: ille puer est modestus; huec prata sunt viridissima. Mais si le verbe esse est accompagne d'un substantif, ce substantif est indépendant du sujet pour le genre et pour le nombre; exemples: captivi militum praeda fuerant; amicitia vinculum quoddam est hominum inter se; à moins que le substantif ne comporte deux formes, l'une pour le masculin et d'autre pour le feminin, comme rex, regina; magister, magistra; inventor, inventrix; corruptor, corruptrix; praeceptor, praeceptrix; car dans ce cas, le substantif s'accorde en genre avec le sujet; exemples: licentia rerum corruptrix est morum; stilus optimus est dicendi effector ac magister; enfin si le sujet du verbe est au neutre, le substantif de l'attribut se met au masculin; exemple: tempus vitae magister est. Quant aux noms épicènes, ils suivent le genre grammatical; exemple: aquila volucrum regina, fida ministra Jovis.

203. 3. Si les noms sont construits ensemble sans le verbe esse, on sans le pronom relatif; si, au lieu de dire: l'homme est bon ou l'homme qui est bon, on dit l'homme bon; l'adjectif, le participe ou le pronom s'accorde en genre, en nombre et en cas avec le substantif; exemples: Huic modesto puero credo; hanc modestam virginem diligo.

Lorsque deux substantifs sont ainsi rapprochés immédiatement, on nomme, dans le langage grammatical, apposition cette figure par laquelle l'un des deux mots est expliqué et défini par l'autre. Exemples: oppidum Paestum; arbor laurus; Taurus mons; Socrates vir sapientissimus. Le substantif d'apposition se met au même cas que celui qui doit être expliqué. Exemple: Socratem sapientissimum virum Athenienses interfecerunt.

Le nombre et le genre peuvent être différents dans l'apposition; exemples: Urbs Athenae; pisces signum (la constellation des poissons); Formosum pastor Corydon ardebat Alexin, delicius domini. Virg. Ecl. II, 1; cependant, dans le cas où le substantif d'apposition a deux genres, on choisit celui qui correspond au genre du substantif qu'on doit expliquer; exemples:

O vitae philosophia magistra, virtutis indagatrix, expultrixque vitiorum. —

Pythagoras velut genitricem virtutum frugalitem omnibus commendabat.

Le substantif d'apposition se met au pluriel quand il se rapporte à plus d'un substantif, exemple: Aegyptii canem et felem ut deos colebant. Cic. Leg. 1, 32. L'attribut, ou le verbe qui le renferme, s'accorde aussi avec le substantif que l'apposition sert à depliquer; exemples: Cic. Tultiola, deliciolae nostrae, tuum munusculum flagitat. Cum duo fulmina nostri imperii subito in Hispania, Cn. et P. Scipiones, exstincti occidissent; car duo fulmina, quoiqu'il précède, est en apposition. Lorsque des noms de lieu au pluriel sont accompagnés des mots urbs, oppidum, civitas, l'attribut s'accorde ordinairement avec ces mots, parcè qu'ils sont mieux connus que ceux de lieu. Exemple: Volsinii oppidum Tuscorum opulentissimum concrematum est fulmine. Plin.

- 204. 4. Si un pronom relatif ou démonstratif se rapporte à un nom qui se trouve dans une autre proposition, le pronom se met au même genre et au même nombre que le nom précédant, par exemple: tam modestus ille puer est, quem vidisti, de quo audivisti, cujus tutor es, ut omnes eum diligant.
- 205. 5. Lorsque dans la même proposition, le sujet se compose de plusieurs substantifs au singulieur, l'attribut se met au pluriel, si les substantifs expriment des êtres animés, et surtout des personnes; il se met indifférenment au singulier ou au plu-

riel, si les substantifs désignent des êtres inanimés; mais si l'un de ces substantifs est au pluriel, l'attribut doit se mettre au pluriel, à moins qu'il ne se joigne au substantif, qui est le plus prochain. Car dans ce dernier cas l'attribut reste au singulier.

Antonius et Octavius vicerunt Brutum et Cassium apud Philippos. —

Cum tempus necessitasque postulat, decertandum manu est, et mors servituti turpitudinique anteponenda. —

Beneficium et gratia homines inter se conjungunt. — Vita, mors, divitiae, paupertas omnes homines vehementis-

sine permovent.

6. Lorsqu'un seul adjectif, participe ou pronom se rap-

- 6. Lorsqu'un seul adjectif, participe ou pronom se rap-206. porte à deux ou à plusieurs substantifs, le genre qu'il doit prendre se détermine par les règles suivantes:
- 1) Si les substantifs sont du même genre, l'adjectif (participe ou pronom) se met au pluriel, en prenant le genre des substantifs; exemples:

Lucullus Mithridatem adeo cecidit, utGranicus et Aesapus cruenti redderentur. Flor. III, 5. —

Fama atque fortuna non semper pares sunt.

2) Si les substantifs sont de genres différents, l'adjectif (pronom ou participe) se met au masculin, lorsqu'ils désignent des êtres animés, et au neutre, lorsqu'ils désignent des objets inanimés ou des êtres abstraits; exemples:

Jam pridem pater mihi et mater mortui sunt.

Labor voluptasque dissimilia naturā, societate quadam inter se naturali juncta sunt. Liv. V, 4.

Divitiae, decus, gloria in oculis sita sunt. Liv.

3) Si les substantifs sont de genres différents et désignent, les uns, des êtres animés, les autres, des objets inanimés, l'adjectif se met au neutre ou au genre des êtres animés; exemples:

Jane face (pour fac) aeternos pacem pacisque ministros.
Ovid. —

Servi atque arma sunt traditi. Caes. -

Naves et captivi ad Chium capta. Liv.

On peut aussi, et c'est l'usage le plus ordinaire, lorsque des substantifs qui désignent des êtres animés, sont mêlés avec d'autres substantifs qui désignent des objets inanimés, construire l'attribut (verbe, adjectif, participe, pronom) avec un seul des substantifs et le sous-entendre pour les autres; exemples:

Thrasybulus contemptus est a tyrannis atque ejus solitudo. Nep.

Brutus exulem et regem ipsum, et liberos ejus, et gentem Tarquiniorum esse jussit. Cic. de Rep. 2.

Hominis utilitati agri omnes et maria parent. Cic. Tusc. 1, 69.

Verres perspicua sua consilia conutusque omnibus fecit. Cic. Verr. 1, 5.

Invidi virtutem et bonum alienum oderunt. Liv. XXXV, 43. In jure ac ditione vestra, Quirites, Graecia atque Asia erat. Liv. XXXVIII, 48.

In Italia bellum gerimus, in sede ac solo nostro. Liv. XXII, 39.

207. 7. Si les pronoms personnels ego, tu, nos, vos accompagnés d'un ou de plusieurs noms sont sujets d'une proposition, il faut, quant à l'attribut, que la première personne ait la préférence sur les deux autres et que la seconde personne l'emporte sur la troisième, par exemple: Si tu et Tullia, lux nostra, valetis, ego et suavissimus Cicero valemus. Cic. Ep. fam. XIV, 15.

## Chapitre II.

## Du Nominatif.

208. Le sujet d'une proposition (voyez chap. I. §. 201.) se met au nominatif. Ce même cas est nécessaire pour le nom qui sert d'attribut, lorsque la phrase contient un des verbes suivans: esse, être, apparere, paraitre, se montrer, existere, fieri, evadere devenir, videri, sembler ou les passifs des verbes cités dans le chap. suivant §. 214., p. ex. dici, appellari existimari, haberi etc. Les pronoms personnels ego, tu, ille, nos, vos, illi, comme sujets du verbe, ne s'expriment que pour faire sentir un contraste, ou pour augmenter l'énergie de l'expression; autrement ils sont indiqués par la terminaison du verbe. Exemples:

In rebus angustis animosus atque fortis appare. Hor. -

Appius adeo novum sibi ingenium induerat, ut plebicola repente, omnisque aurae popularis captator evaderet. Liv. III, 29.

Ego reges ejeci, vos tyrannos introducitis: ego libertatem quae non erat, peperi, vos partam servare non vultis;

dit L. Brutus. Auct. ad Her. IV, 53.

- Rem 1. Il n'y a qu'un seul cas où le sujet se mette à l'accusatif, savoir dans la construction qu'on appelle accusatif avec l'infinitif. L'attribut prend alors le cas du sujet et se met à l'accusatif.
- Rem. 2. Il n'y a en latin aucune expression particulière pour rendre le sujet indéterminé on qui est d'un usage si fréquent en français; car les pronoms aliquis, (quis) quispiam, n'expriment pas ce mot dans toute son étendue. On le traduit donc en outre 1) par la troisième personne du pluriel actif en sous-entendant homines, p. ex. on loue ce roi laudant hunc regem; on dit que ce roi est juste dicunt (ou Iradunt, ferunt) hunc regem esse justum 2) par la seconde personne du singulier ou la première personne du pluriel,

lorsque le sens de la phrase le permet, p. ex. si on loue ce roi, si hunc regem laudas ou si hunc regem laudamus ou 3) par la construction passive où l'objet énoncé à l'actif par l'accusatif devient nominatif, p ex. on loue ce roi laudatur hic rex, on me loue, laudatur, on te loue, laudatur, on nous loue, laudamur.

Rem. 3 Videri, sembler, paraître, est plus souvent employé comme verbe personnel en latin qu'en français: videris vir bonus esse; videmini viri boni esse. On emploie aussi videri, comme personnel avec le datif de la personne pout traduire le verbe croi re, quand on croit quelque chose de soi-même, par exemple: Amens mihi fuisse videor. Fortunatus sibi Damocles videbatur esse. Si hoc tibi intellexisse videris.

#### Chapitre III.

#### De l'Accusatif.

- 1. L'accusatif est le cas de l'objet prochain, c'est à dire, 209. il se met avec les verbes transitifs (soit actifs, soit déponents) pour exprimer l'objet de l'action, p. ex. pater amat filium. Si le verbe est à l'actif, on peut, sans changer le sens, exprimer la proposition par le passif; l'accusatif de l'objet devient alors le nominatif du sujet: au lieu de pater amat filium, on peut dire: filius amatur a patre.
- 2. Les verbes juvo, adjuvo, effugio, defugio, profugio, 210. refugio, subterfugio, deficio, imitor, sequor et sector se construisent avec l'accusatif, p. ex.

Gloria virtutem tanquam umbra sequitur.

Nemo mortem effugere potest.

Fortes fortuna adjuvat.

Rem. Les composés de sequor régissent l'accusatif excepté obsequor, condescendre à, qui prend le datif.

3. Cinq verbes impersonnels qui expriment un certain 211. état de l'ame: piget, je suis fâché; pudet, j'ai honte; poenitet, je me repens; taedet, je m'ennuie; miseret, j'ai pitié, prennent en latin l'accusatif de la personne. Voyez Chap. V, 9. à quel cas se met alors le nom de la chose.

Decet, il sied, il convient et ses composés veulent le nom de la personne à l'accusatif; ces verbes diffèrent des impersonnels, dont nous venons de parler, en ce qu'ils admettent un nominatif du sujet, pourvu que ce nominatif ne soit pas un nom de personne:

Candida pax homines, trux decet ira feras.

4. Les verbes doceo, edoceo, dedoceo, celo prennent un double 212. accusatif, celui de la chose et celui de la personne; exemples:

Antigonus iter, quod habebat adversus Eumenem, omnes celabat. Fortuna victos quoque belli artem docet. Catilina juventutem, quam illexerat, multis modis mala 'facinora edocebat.

- Rem. Quand on tourne la phrase par le passif, l'accusatif de la personne devient le nominatif du verbe, et le nom de la chose peut rester à l'accusatif, p. ex. omnes celabantur ab Antigono. L'atinae legiones longa societate militiam Romanam edoctae. Omnes belli artes edoctus. La chose s'enonce aussi par la préposition de avec l'ablatif: p. ex. celatus sum a te hac de re; judices de his rebus docentur.
- 213. 5. Les verbes qui signifient exiger, prier, demander, comme posco, reposco, postulo, flagito, oro, quaeso, rogo, interrogo, percontor, admettent un double accusatif. Cependant les verbes qui signifient exiger et prier, peuvent prendre aussi l'ablatif de la persoune avec ab, et les verbes rogo, interrogo, percontor, s'informer, demander, celui de la chose avec de. Peto et quaero ne prennent jamais le double accusatif, mais peto je prie, se construit avec ab, et quaero je demande, avec ab, de ou ex. Ces prépositions sont nécessaires, s'il s'agit de marquer la personne, tandisque la chose reste à l'accusatif, p. ex.

Nulla salus bello, pacem te poscimus omnes.

Legati Ennenses ad Verrem adeunt eumque simulacrum Cereris et Victoriae reposcunt.

Pusionem quendam Socrates apud Platonem interrogat quaedam Geometrica.

214. 6. Les verbes qui signifient nommer, regarder comme, choisir, prendre pour, rendre,, se montrer, prennent à l'actif deux accusatifs, celui de l'objet et celui de l'attribut, et au passif deux nominatifs, celui du sujet et celui de l'attribut. Ces verbes sont: dicere, vocare, appellare, nominare, judicare, existimare, putare, habere, arbitrari, reperire, invenire; facere (Pass. fieri) reddere, creare, deligere, designare, declarare, se praebere, se praestare.

Romulus urbem, quam condidit; Romam vocavit.

Ciceronem universus populus adversus Catilinam Consulem declaravit.

Adversus Hannibalem Fabius Romae Consul creatus est. Scytharum gens antiquissimă semper habitu est. Bene de me meritis gratum me praebeo.

7. On se sert de l'accusatif pour indiquer l'espace ou le temps, dans les phrases qui répondent aux questions: Quelle est l'étendue, la longueur, la largeur, la profondeur, l'épaisseur, la durée? Exemples: Nunquam pedem a me discessit, il ne m'a pas quitté de la longueur d'un pied. Cic. Cogitationem sobrii hominis punctum temporis suscipe; prends pour un instant la pensée d'un homme sobre. Arecta conscientia non transversum unguem oportet discedere; A ne faut pas s'écarter de l'épaisseur d'un ongle, de ce que dicte une consience éclairée. Fossa duos

pedes lata ou longa; tres annos mecum habitavit, ou per tres annos.

Campus Marathon ab oppido decem millia passuum abest. Nep. 1, 4.

Quaedam bestiolae unum tantum diem vivunt. Decem annos Troja a Graecis oppugnata est.

Lacrimans in carcere mater dies noctesque assidebat. Cic.

Rem. L'âge se traduit en latin par le participe natus accompagné de l'accusatif; exemple: Decessit Alexander mensem unum, annos tres et triginta natus. Cependant on dirait: Alexander mortuus est quarto et trigesimo aetatis anno; parce que l'ablatif marque l'année dans laquelle l'évènement à cu ficu, tandis que l'accusatif qui accompague natus marque le temps accompli.

8. Les noms de villes, et souvent aussi ceux des petites 216. îles se mettent à l'accusatif sans préposition, quand on fait la question: quo, où, vers quel lieu? exemple:

Juvenes Romani Athenas studiorum causa proficiscebantur, Mais les noms de pays sont toujours accompagnés des préposi-

tions in ou ad; exemple: In Galliam profectus est.

Pour complèter ce que nous avons à dire sur les noms de villes, nous rappelons qu'ils se mettent tous à l'ablatif à la question unde, d'où? et qu'à la question ubi, dans quel lieu? on met au génitif les noms singuliers de la première et de la seconde déclinaison, et à l'ablatif tous les noms pluriels de même que ceux de la troisième déclinaison; exemples:

-vs Demaratus quidam, Tarquinii regis pater, tyrannum Cy--sev pselum quod ferre non poterat, Tarquinios Corintho fu-

langit, ibique suas fortunas constituit.

Dionysius tyrunnus Syraousis expulsus, Corinthi pueros

Romae consules, Athenis archontes, Carthagine suffetes, sive judices, quotannis creabuntur.

Rem. 1. Les mots urbs, oppidum, locus, lorsqu'ils accompagnent en apposition les noms de villes, prenuent pour la plupart la préposition in. Mais quand ils répondent à la question: ubi? ils peuvent se mettre à l'ablatif saus cette préposition, exemple:

Archïas Antiochiae natus est, celebri quondam urbe et côpiosa (ou bien in celebri urbe.) Enfin si ces mots se trouvent devant le nom propre, la préposition est nécessaire, et le nom propre se met au même cas, p. ex in oppido Athenis, in oppido Adrumeto:

Rem. 2. Les mots domus et rus considérés comme désignant le lieu, suivent la règle des noms de ville. Ainsi domum signific au logis, rus à la campagne, domo et rure, du logis, de la campagne, domi et ruri, (plus usité que rure) (être) au logis, à la campagne; exemples:

Socrates eundem vultum domum referebat quem domo extulerat, Manlius rure juventam egit. Quintus ruri agere vitam constituit.

Liv. VIII, 5 et 39.

Laclius et Scipio rus ex urbe tanquam e vinculis evolabant. Cic.' Dom' prend aussi les génitifs meae, tuae, suae, nostrae, vestrae, alienae; mais si la proposition contient encore un autre adjectif

ou le nom du possesseur au génitif, ou préfère la préposition, p. ex. in domo pudica, in domo Caesaris. Il faut encore remarquer, que même domum et domo suivent souvent la règle que nous venons d'établir; que le génitif humi qui répond à la question nbi a le même usage, mais que belli et militiae ne peuvent s'emplover de cette manière qu'avec domi.

Rem. 3. Les poètes peuvent énoncer le mouvement vers un lieu par l'accusatif sans préposition, p. ex. speluncam Dido dux et Trojanus eandem deveniunt.

217. 9. Dans les exclamations on met à l'accusatif le nom de la personne ou celui de la chose dont on s'étonne ou qu'on déplore. Un tel accusatif est souvent précédé d'une des interjections o! ou heu! exemples: Hunccine hominem! hanccine impudentiam, judices! hanccine audaciam! etc. Cic. in Verr. V, 25. Me miserum! malheureux que je suis!

> O fallacem hominum spem fragilemque fortunam, et inunes nostras contentiones.

- Rem. Les interjections o! heu! et en général toutes les interjections, admettent aussi le vocatif, exemple: O miser, quum re, tum hoc ipso quod non sentis quam miser sis! Vae et hei se construisent ordinairement avec le datif: exemples: Vae misero mihi! vae victis! hei mihi, qualis erat! En et ecce prennent presque toujours le nominatif.
- 218. 10. Les prépositions suivantes régissent l'accusatif: ad, apud, ante, adversus et adversum, cis et citra, circa et circum, circiter, contra, erga, extra, inter, intra, infra, juxta, ob, penes, per, pone, post, praeter, prope, propter, secundum, supra, trans, versus, (qu'on met après son nom) ultra. Ajoutez-y les prepositions in, sub, super et subter dont les deux premières prennent l'accusatif lorsqu'il s'agit d'exprimer le mouvement ou de répondre à la question quo, où, vers quel lieu? les deux autres se construisent de préfèrence avec l'accusatif indépendamment des notions de mouvement et de repos.

## Chapitre IV. Du Datif.

219. 1. Le datif est en comparaison de l'accusatif le cas de l'objet plus éloigné et répond aux questions à qui? pour qui? à quoi? pour quoi? par rapport à quoi? Il se met tantôt avec un accusatif, p. ex. scribo vobis hunc librum, tantôt seul, p. ex. prosum tibi je suis utile à toi, par rapport à toi, suadeo tibi je te conseille, nuntio tibi je t'annonce. Dans ce dernier cas la proposition suivante, qui contient ce que je conseille ou ce que j'annonce à quelqu'un, remplace un accusatif.

Le datif s'emploie encore pour exprimer que l'action du verbe a pour but l'avantage ou le dommage de quelque personne ou de quelque chose; c'est ce qu'on appelle en latin dativus commodi vel incommodi; exemples:

Homo non sibi soli natus est, sed patriae, sed suis. Pisistratus sibi, non patriae Megarenses vicit.

Ce datif d'avantage ou de dommage peut donc se mettre après les verbes intransitifs, pour marquer que l'action exprimée par le verbe intéresse quelqu'un, ou contribue à l'utilité ou au détriment de quelque chose; ainsi le verbe vacare alicui rei, signifie proprement, je suis libre pour quelque chose, c'est-à-dire, je m'occupe de quelque chose: exemple:

Civitas romana inter bellorum strepitum parum olim va-

cabat liberalibus disciplinis.

Nubere, signifie proprement se voiler; il se dit donc, d'après un ancien usage, d'une fiancée qui se voile, alicui viro pour un homme, c'est-à-dire, qui se marie:

Plures in Asia mulieres singulis viris solent nubere. Supplicare être suppliant, supplier se construit aussi avec le datif.

Rem. On dit en latin suadeo tibi hanc rem je te conseille cela. La même construction est usitée pour persuadeo qui exprime la persuasion ou l'éffet du conseil. Ce mot se trouve très souvent au passif, p. ex. res mihi persuadetur ou impersonnellement, en sorte que la phrase suivante sert de sujet, persuadetur mihi, mihi persuasum est, mihi persuasum habeo, p. ex. Mihi quidem nunquam persuaderi potuit, animos, dum in corporibus essent mortalibus, vivere, quum exissent ex his, emori

2. Le datif se met avec les adjectifs qui signifient utile 220. ou misible, agréable ou désagréable, ami ou ennemi, facile ou difficile, convenable ou contraire, égal ou inégal, semblable ou différent.

Au lieu du datif, on peut aussi avec les adjectifs qui expriment une disposition d'esprit amicale ou haineuse, se servir des prépositions in, erga, udversus, et avec les adjectifs qui signifient: convenable et utile, ou qui ont le sens contraire, la chose à laquelle est propre le nom déterminé par l'adjectif, se met à l'accusatif avec ad, ou quelquefois au datif; exemple: Homo ad nullam rem aptus; locus aptus ad insidias. Mais le nom de l'être animé qui sert d'objet à l'adjectif, se met toujours au datif; exemples:

Lupus cani similis est.

Fidelissimi ante omnia homini canis et equus.

Elephanti inter duas acies versabantur, velut incerti quorum essent, haud dissimiles navibus sine gubernaculo vagis. Liv. XXVII, 48.

Invia virtuti nulla est via. Ovid. Metam. XIV, 113. Cunctis esto benignus, nulli blandus, paucis familiaris, omnibus aequus.

3. Le datif accompagne aussi les verbes intransifs, qui ren-221. ferment la même idée que les adjectifs mentionnés plus haut; tels sont ceux qui signifient: servir, nuire, être porté, être contraire à, plaire, déplaire; on peut y joindre encore ceux de commander ou servir, se fier, se défier, s'approcher, menacer, s'ir-

riter, comme: Prosum, noceo, assentior, obsto, resisto, insidior, pluceo, displicco impero, pareo, cedo, servio, fido, confido, appropinquo, minor, irascor, succenseo. Ajoutez-y les verbes:

Medeor, patrocinor, incommodo, convicior, maledico, parco, studeo, obtrecto et invidio.

Quant aux verbes qui signifient ordonner, on fait une exception pour jubco qui se construit avec l'accusatf et l'infinitif.

Philosophia medetur animis.

Probus invidet nemini.

Antiochus se nec impensae, nec labori, nec periculo parsurum pollicebatur, donec liberam vere Graeciam, atque in ea principes Aetolos fecisset.

Demosthenes ejus ipsius artis, cui studebat, primam literam non poterat dicere.

222. 4. La plupart des verbes dans la composition desquels entrent des prépositions, et en particulier ad, ante, con, in, inter, ob, post, prae, sub et super, se construisent ou avec le datif ou repètent leur préposition qui est quelquefois remplacée par une autre préposition équivalente, p. ex. Adhibere remedia vulneribus; adhibere tibium ad os, emboucher la flûte. Ces verbes sont transitifs ou intransitifs.

Les transitifs sont: Addo, affero, affigo, adjicio, adjungo, adhileo, admoveo, alligo, applico, circumjicio, comparo, compono, confero, conjungo, immisceo, impono, imprimo, incido, includo, infero, ingero, injicio, insero, inuro, interjicio, interpono, objicio, offundo, oppono, postlubeo, postpono, praefero, praeficio, praepono, suppono, substerno.

Les intransitifs sont: Accedo, acquiesco, adhaereo, alludo, annuo, arrepo, assideo, adspiro, antecello, cohaereo, colludo, congruo, consono, consentio, incumbo, indormio, innascor, inhuereo, inhio, invado, immorior, immoror, interjaceo, intervenio, obumbulo, obrepo, obversor, praeeo, praemineo, praesideo, praevaleo, succumbo, supersto, supervenio, supervivo, et les composés de esse: adsum, insum, intersum, praesum, subsum, supersum.

Dans la prose commune, on répète en général la préposition qui est déjà dans le verbe, ou bien l'on en met une autre équivalente avec le cas qui lui appartient; c'est ce qui a lieu surtout avec les verbes composés de ud, con, in, comme: adhibeo, confero, congruo, conjungo, communico, comparo, imprimo, insum, inscribo, interest (il y a une différence entre); exemples: Studium adhibere ad disciplinas; conferte, (comparate, contendite) hanc pacem cum illo bello; hospitio et amicitia mecum conjunctus est; consilia sua mecum communicavit; in hac vità nihil inest nisi miseria.

D'autres verbes intransitifs composés régissent le même cas que la préposition séparée, quand même celle-ci n'est pas répétée. Ce sont d'abord les verbes qui prennent ab, de, ex; comme: Abstinere, abstisere, decedere, dejicere, depellere, egredi, evadere, exire. L'ablatif qu'ils régissent peut dépendre de l'idée de séparation qu'ils expriment. Ensuite les verbes intransitifs composés de prépositions qui gouvernent l'accusatif, comme circum, prueter, trans, ainsi qu'une partie des verbes intransitifs composés de super, prennent l'accusatif, tels que: Circumeo, circumsideo, circumsto, circumsto, circumvenio, praetereo, praetergredior, praeterfuo, praetervelor, praetervolo, transco, trano, supervado, transvolo.

Les verbes qui signifient prévenir, devancer, et surpasser prennent également le datif et l'accusatif, p. e. antecedere, anteire, antevenire, praecedere, praecurrere, praegredi, praevenire.

Enfin il y a encore un nombre assez considérable de verbes intransitifs, qui, par leur composition avec une préposition, ont regu une signification transitive, et qui, non-seulement se construisent avec un accusatif, mais qui sont encore employés au passif dans toutes les personnes, ce qui n'a pas lieu pour ceux que nous avons dejà mentionnés. Ce sont les verbes: Invudo j'attaque, allatro, j'aboie contre, alluo je baigne, inco j'entre, obeo et oppeto mortem, j'affronte et je souffre la mort, subeo periculum, onus, je prends sur moi etc., obsideo j'assiege, excedo, dans la signification transitive, je transgresse, comme, excedo fidem, modum; attendo aliquid je fais attention à quelque chose, pour animum attendo ad aliquid; il n'y a que les auteurs postérieurs à Auguste qui construisent ce dernier verbe avec le datif. Enfin adeo et convenio uliquem je me rends auprès de quelqu'un, j'aborde quelqu'un pour lui parler. Despero a une double construction: s'il est intransitif et qu'il signifie je désespère de quelque chose, il prend le datif; exemple: Desperare sibi, fortunis suis, ou l'ablatif avec de, despero de republica; s'il est transitif et qu'il signifie je renonce à, il se construit avec l'accusatif; exemple:

Simul atque candidatus accusationem meditatur, honorem desperasse videtur. Cic. pro Mar. 43.

5. Les verbes adspergo et inspergo, circumdo et circum-223. fundo, dono et impertio, exuo et induo se construisent comme les verbes transitis ci-dessus, ou avec l'accusatif de la chose et le datif de la personne, ou avec l'accusatif de la personne et l'ablatif de la chose; exemples: Circumdo alicui custodias, circumdo aliquem custodiis; et an passif, custodiae tibi circumdantur ou (tu) circumdăris custodiis; maculas adspergo vilae

tuae, et maculis vitam tuam adspergo; dono tibi pecuniam, et pecunia te dono; impertio tibi laudes, et laudibus te impertio.

224. 6. Avec les passifs, on met quelquefois le datif, pour ab avec l'ablatif; exemples:

Quidquid in hac causa mihi susceptum est, Quirites, id omne me reipublicae causa suscepisse confirmo. Cic. pro Leg. Man. 24.

Barbarus hic ego sum, quia non intelligor ulli. Ovid.

- Rem. Mais avec le gérondif et le participe futur passif, la règle veut qu'on mette le datif au lieu de l'ablatif avec a; exemple: Moriendum mihi est.
- 225. 7. Le verbe esse construit avec le datif de la personne signifie avoir; exemples: sunt mihi libri, j'ai des livres.

Homini cum Deo similitudo est. Cic. An nescis longas regibus esse manus? Ovid.

Mihi est nomen, (cognomen, cognomentum,) se dit donc pour: j'ai un nom, je me nomme. Dans ce dernier exemple, le nom même se met ou au nominatif ou au datif, en s'accordant avec le datif de la personne; exemples:

Syracusis est fons aquae dulcis, cui nomen Arethusa est. Cic. in Verr. IV, 53.

Consules leges decemvirales, quibus tabulis duodecim est nomen, in aes incisas, in publico proposuerunt. Liv. III, 57.

- Rem. Il en est de même des expressions passives, datum, inditum, factum est nomen; exemple: Tarquinus, cui cognomen superbo ex moribus datum. Avec les verbes actifs dare, addere, indere, dicere, ponere, imponere, tribuere alicui nomen ou cognomen, le nom se met aussi à l'ordinaire au datif; exemples: Dare alicui cognomen tardo ac pingui. Desipiunt omnes aeque ac tu, qui tibi nomen insano posuerunt. Horat. Cependant on le trouve aussi au même cas que nomen, c'est-à-dire, à l'accusatif; exemple: Stirps virilis cui Ascanium parentes dixere nomen. Liv. Le nom peut encore se mettre au génitif, d'après la règle générale qui veut que, quand deux substantifs sout construits ensemble, l'un soit au génitif, exemple: Q Metellus praetor cui ex virtute Macedonici nomen inditum erat. Vell. 1, 11. Ce génitif est rare peur les noms propres et beaucoup plus usité pour les surnoms.
- 226. 8. Les verbes dare donner, attribuer, (imputer) et esse, tourner à, outre le datif de la personne, en régissent encore un autre qui marque le motif, le but, et qui répond à l'une des questions: Pour quoi? à quoi? (en quoi?) Il en est de nême des verbes mitto, relinquo, appono, tribuo, verto, duco, habeo; des passifs fieri, dari, duci, haberi, tribui, verti, lorsqu'ils sont synonymes de esse, et des verbes proficisci et venire; exemples:

Virtutes hominibus decori gloriaeque sunt. Attalus Asiae rex, regnum sium Romanis dono dedit. Mille Plataeenses Atheniensibus adversus Persas auxilio-

Rem. Ce datif est très-commun, on dit: tribuere muneri, praemio; relinquere custodiae, praesidio; vertere vitio, crimini, probro, opprobio; ducere laudi; esse saluti, utilitati, emolumento, etc.

## Chapitre V. Du Génitif.

- 1. Lorsque deux substantifs de signification différente sont 227. construits ensemble, (sans que l'un soit ajouté au même cas pour servir à expliquer l'autre ce qui donne une apposition) l'un est nécessairement au génitif. Le génitif qui dépend d'un substantif est de deux espèces en latin. Il est subjectif, quand il exprime la personne qui fait quelque chose, à qui quelque chose appartient, comme hominum facta, liber pueri; il est objectif, quand il désigne la chose qui est l'objet de l'action, du sentiment, comme: Amor virtutis, taedium laboris, desiderium otii, remedium doloris. Le dernier rapport peut s'indiquer en français par d'autres prépositions, on par d'autres mots que la préposition de, ainsi: amor virtutis, remedium doloris, taedium laboris, peuvent se traduire: l'amour pour la vertu, le remède contre la douleur, l'ennui que cause le travail.
- 2. Lorsque le nom d'une personne ou d'une chose est 228. joint à un mot qui exprime la qualité, ce mot se met au génitif, si du moins il est accompagné d'un adjectif; ainsi l'on doit dire: Homo magni, summi, excellentis ingenii, et non pas, homo ingenii, un homme d'esprit.
  - Rem. Le génitif qui se trouve souvent avec esse ou haberi ne dépend pas de ce verbe, mais d'un substantif exprimé ou sous-entendu, tel que homo, res; exemple:

Titus facilitatis tantae fuit et liberalitatis, ut nemini quidquam

3. Le génitif s'emploie encore pour exprimer le tout dont 229. une partie a été retranchée; il se nomme alors partitif et il accompagne les comparatifs et les superlatifs, exemples; Doctior horum (duorum) juvenum; omnium doctissimus: eloquentissimus Romanorum; il se met aussi avec les pronons ou les adjectifs qui renferment l'idée générale de nombre, comme: solus, nullus, (nemo), multi, pauci, quis? aliquis, quidam, aliquot, nonnulli, uter, alter, neuter, alteruter, utervis. Le génitif qui accompagne le superlatif des adjectifs accompagne aussi celui des adverbes; et comme l'on dit optimus omnium, on dit aussi optime omnium vixit.

Populus Romanus legem dedit, ut Consulum alter ex plebe crearetur.

Graecorum oratorum praestantissimus fuit Demosthenes.

Duo sunt aditus in Ciliciam ex Syria, quorum uterque parvis praesidiis propter angustias intercludi potest.

Ce génitif est souvent remplacé par les prépositions ex, in (avec l'ablat.) et inter, quelquefois par de et jamais par ab.

- Rem. Les mots uter, alter et neuter disserent de quis, alius et nullus de manière que les derniers sont généraux et que les premiers ne se rapportent qu'à un tout composé de deux choses. Le comparatif se dit toujours de deux personnes ou de deux choses; par conséquent, si l'on parle de deux frères, on désigne celni qui est plus jeune par minor natu, tandisque dans les langues modernes on confond souvent le comparatif avec le superlatif.
- 230. 4. Les neutres des pronoms et ceux de quelques adjectifs employés comme pronoms prennent le génitif, ou parcequ'ils sont devenus substantifs en vertu de leur signification, ou parcequ'ils expriment une partie d'un tout. Tels sont: tantum, quantum, aliquantum, multum, plus, plurimum, minus, minimum, pautum, nimium, aliud, quid avec ses composés aliquid, quidquid, quippiam et quidquam, quodcunque, hoc, id, illud, istud, idem, quod. Ajoutez-y nihil qui a tonjours la signification d'un substantif; de plus les adverbes satis, assez, parum, trop peu, abunde et affatim, abondamment ou largement, lors-qu'on les emploie substantivement.

Cependant les neutres des pronoms et des adjectifs dont nous venons de parler ne peuvent être considérés comme substantifs qu'au nominatif et à l'accusatif, parceque ces cas sont les seuls où ils pnissent se distinguer du masculin et du féminin, et que d'ailleurs on ne les fait pas dépendre de prépositions.

Quantum incrementi Nilus capit, tantum spei in annum est.

Procellae quanto plus habent virium, tanto minus temporis.

Pythagorus, quum in Geometria quiddam novi invenisset, Musis bovem immolasse dicitur.

- Rem. Le génitif qui accompagne ces adjectifs neutres n'est pas tonjours un substantif; c'est souvent le neutre d'un adjectif qui est devenu substantif, comme quiddam nori. A cet égard on doit observer qu'il n'y a que les adjectifs de la seconde déclinaison qui puissent être traités comme substantifs, mais que ceux de la troisième dont le neutre est en e, et les comparatifs en ur ne s'emploient pas de cette manière. Par conséquent au lieu de aliquid novum on dit aussi aliquid nori, mais tonjours aliquid memorabile, gravius aliquid et non pas aliquid memorabilis ou aliquid gravioris.
- 231. 5. On fait quelquefois un substantif du neutre singulier ou pluriel de l'adjectif et on le construit alors avec un genitif, p. ex. exiguum campi ante castra erat, il y avait devant le camp une petite plaine; mais la plupart des bons auteurs préfèrent ici exiguus campus. On trouve aussi in ultima Celtibe-

riae penetrare pour in ultimam Celtiberiam qui serait l'expression ordinaire.

6. Plusieurs adjectifs, et en particulier ceux qui signifient: 232. participant, désireux, plein, experimenté, qui se souvient, et ceux qui expriment le contraire, se construisent avec le génitif d'un substantif ou d'un pronom, parceque leur signification est partitive; il se nomment adjectifs relatifs. Tels sont: particeps, expers, consors et exsors, cupidus, studiosus, avidus, avarus, plenus, capax, insatiabilis, fecundus, fertilis, ferax, sterilis, peritus, imperitus, conscius, inscius, nescius, gnurus, ignurus, rudis, prudens, providus, compos, impos, potens et impotens, memor, immemor, tenax, curiosus, incuriosus.

Pythagoras sapientiae studiosos appellavit philosophos.

Conscia mens recti famae mendacia ridet.

Themistocles peritissimos belli navalis fecit Athenienses.

Venturae memores jam nunc estote senectae.

7. Les participes du présent actif régissent aussi le géni-233. tif, lorsqu'ils n'expriment pas une action ou un état passager, mais une propriété durable, à la manière des adjectifs. Les participes qu'on emploie le plus souvent de cette manière, sont: amans, appetens, colens, fugiens, intelligens, metuens, negligens, observans, retinens, tolerans, putiens et impatiens, temperans et intemperans; exemples: Amans patriae; Gracchi amantissimi plebis romanae; appetens laudis; fugiens laboris; imminentium (futuri) intelligens; officii negligens; miles patiens ou impatiens solis, pulveris, tempestatum.

Epaminondus adeo fuit veritatis diligens, ut ne joco quidem mentiretur.

Romani semper appetentes gloriae praeter ceteras gentes atque avidi laudis fuerunt.

8. Avec les verbes qui signifient avertir, rappeler, se 234. souvenir, oublier, comme udmonere, commonere, commonefucere aliquem; meminisse, reminisci, recordari, obtivisci, la personne ou la chose dont on se souvient ou qu'on rappele à quelqu'un ou qu'on oublie se met au génitif. Cependant la chose peut aussi s'énoncer à l'accusatif.

Medicus, ut primum mentis compotem esse regem (Alex.) sensit, modo mutris sororumque, modo tantae victoriae appropinquantis admonere non destitit.

Hannibal milites adhortatus est, ut reminiscerentur pristinae virtutis suae, neve mulierum liberumque (pour liberorum) obliviscerentur.

Illud semper memento: "qui ipse sibi sapiens prodesse nequit, nequicquam sapit."

235. 9. Les verbes impersonnels pudet, piget, poenitet, taedet et miseret, venlent à l'accusatif le nom de la personne qui éprouve le sentiment qu'ils expriment, et au génitif (ou à l'infinitif, si c'est un verbe,) l'objet qui fait naître ce sentiment; exemples:

Eorum nos magis miseret, qui nostram misericordiam non requirunt, quam qui illam efflagitant. Socratem non puduit futeri, se multas res nescire.

236. 10. Avec les verbes qui signifient estimer, priser comme: Aestimare, ducere, facere, habere, pendere, putare et esse employé comme passif; ainsi qu'avec ceux de vendre, acheter, louer et prendre à loyer, emere, vendere, conducere, locare, et avec stare, prostare, licere, venire, pris dans le sens passif, la valeur ou le prix se met au génitif, si elle est exprimée par un adjectif, et à l'ablatif si c'est par un substantif. Les adjectifs qui se mettent au génitif sont: Magni, permagni, pluris, plurimi, maximi, parvi, minoris, minimi, tanti, quanti, et les composés tantidem, quantivis, quanticunque; mais on n'emploie jamais, multi et majoris; exemples:

Si prata et hortulos tanti aestimamus, quanti est aestimanda virtus?

Mea mihi conscientia pluris est, quam omnium sermo.

Mercatores non tantidem vendunt, quanti emerunt.

- Rem. Les ablatifs magno, permagno, plurimo, parvo, nihilo, uccompagnent souvent les verbes de vente et d'achat; mais ils sont
  rares avec les verbes d'estime; exemples: Conduxit in urbe, non
  magno, domum Decumas ejus agri permagno vendidisti Frumentum suum quam plurimo vendere. Parvo fames constat, magno
  fastidium; la faim coûte peu, la satiété coûte beauconp. Cet emploi du génitif et de l'ablatif vient probablement de l'ellipse du
  mot pretii ou pretio; siusi rem illam magni aestimo, c'est-à-dire,
  rem magni pretii, et magno emi, pour magno pretio emi; quelquefois même l'ellipse n'a pas licu.
- 237. 11. Le génitif marque la faute ou le crime, avec les verbes qui signifient accuser, convaincre, condamner, absoudre; tels sont: Accusare, incusare, arguere, instimulare, increpare, infamare, convincere, coarguere, teneri; damnare, condemnare; absolvere, liberare, purgare, et avec ceux qui signifient appeler devant le tribunal; tels que: agere, arcessere, citare, deferre, postulare, reum facere; exemples:

Miltiades proditionis est accusatus, quod quum Parum expugnare posset, a pugna discessisset.

Thrasybulus legem tulit, ne quis ante actarum rerum accusaretur, neve multaretur.

Themistocles absens proditionis est damnatus. Nep. Th. cap. 8. Nisi cupiditatis ejusdem tenerentur. Cic. Leg. III, 13, extr.

- Rem. 1. Le génitif qui accompagne ces verbes doit s'expliquer par l'ellipse des ablatifs crimine ou nomine, et ces mots se trouvent en effet quelquefois exprimés.
- Rem. 2. La punition à laquelle on a été condamné s'exprime également par le génitif, rarement par l'ablatif, ou par les prépositions ad et in; ainsi l'on dit: Capitin, mortis, multae, pecuniae, quadrupli, octupit damnare, ou capite, multa, pecunia, ad prenam, ad bestias, ad metalla, in metallum, in expensas damnare.
- 12. Esse et fieri se construisent avec un génitif lorsqu'ils 238. signifient regarder, appartenir, être du devoir, et il faut sous-entendre alors res, negotium, etc. Exemples: Est judicis; c'est le devoir d'un juge. Non est mearum virium; il est au-dessus de mes forces. Asia Romanorum fucta est; l'Asie est tombée au pouvoir des Romains. Mais le génitif des pronoms personnels mei, tui, sui, nostri, vestri, se remplace par le neutre des adjectifs possessifs meum, tuum, suum etc.

Cujusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare.

Sapientis judicis est, semper non quid ipse velit, sed quid lex et religio cogat, cogitare.

Bello Gallico praeter Capitolium omnia hostium erant.

13. Avec les verbes impersonnels interest et refert, la 239. personne ou la chose à laquelle il importe, se met au génitif, si elle est énoncée par un substantif. Mais si la personne est exprimée par un pronom personnel, ce pronom se traduit en latin par les pronoms possessifs mea, tua, sua, nostra, vestra. La chose qui importe ne s'exprime jamais par un substantif, mais par l'accusatif avec l'infinitif, par ut ou par ne, enfin par des particules interrogatives; p. ex. Multum mea interest, ut diligens sis, te esse diligentem, ou (utrum) diligens sis necne.

Ostendam quantum salutis communis intersit, duos conles in republica esse.

Semper Milo, quantum interesset P. Clodii, se perire, cogitabat.

Caesar dicere solebet, non tam sua, quam reipublicae interesse, uti salvus esset.

Quid refert, utrum voluerim fieri, an factum gaudeam.

Rem. C'est par des adverbes, par le neutre des adjectifs ou par le génitif de ces mêmes adjectifs, qu'on exprime combien on met d'intérêt à une chose, on emploie alors: Magis, magnopere, vehementer, parum, minime, tam, tantopere, multum, plus, plurimum, permultum, infinitum, mirum quantum, minus, nihil, aliquid, quiddam, tantum, quantum, tanti, quanti, magni, permagni, parvi.

# Chapitre VI. De l'Ablatif.

- 240. L'ablatif est propre à la langue latine, et ne se retrouve pas dans les autres langues qui ont réellement des cas. Il donne à la phrase de l'élégance et de la concision, tandisque les autres cas expriment un rapport nécessaire des noms entre eux.
  - 1. L'ablatif accompagne les verbes passifs pour exprimer la chose agissante qui, dans la construction active, se met au nominatif; ainsi: Sol mundum illustrut, devient au passif: Sole mundus illustrutur. Fecunditas arborum me delectut, s'exprime au passif par fecunditate arborum delector.

Mais si ce qui agit est une personne, on ajoute à l'ablatif la préposition ab; à moins que cet ablatif ne dépende des participes nutus, genitus, et de quelques autres qui ont la même signification.

Dei providentia mundus administratur.

Ajoutez-y l'ablatif de cause. Pour se rendre raison d'un tel ablatif qui accompagne les adjectifs, il faut considèrer ces adjectifs comme synonymes des participes passifs; ainsi fessus militia, est l'équivalent de fatigatus militia, aeger curis, de aeger factus curis. De même l'ablatif de cause qui accompagne les verbes intransitifs, peut s'expliquer en tournant la phrase par le passif d'un verbe transitif synonyme, ainsi: Doleo fratris morte, peut ètre remplacé par angor fratris morte; lucrimabat gaudio, par gaudio ei lacrimae eliciebantur; interiit fame par consumtus est fame; gaudeo honore tuo par delector honore tuo.

- Rem. Cet ablatif de cause se remplace quelquesois par des prépositions; avec les verbes passifs on emploie la préposition ab, mais seulement quand la cause peut être personnitée; avec les verbes intransitifs, on se sert fréquemment de propter et de per, qui sont nécessaires s'il s'agit de personues; exemple: infelix sum per te ou doleo propter et. Avec les verbes transitifs on exprime le motif par les mots propter et causa, p. ex. hoc feci propter amiciliam nostram ou amiciliae nostrae causa. Au lieu de mei, tui, nostri, vestri causa on dit dans ce cus mea, tua, nostra, causa etc. On emploie ici rarement l'ablatif simple: mais si la cause est une disposition de l'esprit, les bons auteurs emploient de préférence en périphrase, le participe du pursuit passif des verbes déterminer, engager à, et autres semblables. Ainsi par exemple: je sais quelque close par curiosité, s'exprime par cupiditate dacus, inductus, incitatus, inflammatus, motus, captus aliquid facio.
- 241. 2. On exprime encore par l'ablatif l'espèce de moyen ou d'instrument avec lequel on fait quelque chose; exemples:

Benevolentiam civium blanditiis colligere turpe est. Terra vestita est floribus, herbis, arboribus, frugibus.

Rem. L'ablatif simple n'est pas employé dans le cas où ce sont

des hommes qui agissent et que l'on considère pour ainsi dire comme instruments d'une action; la règle demande alors l'accusatif avec per, on la périphrase opera alicujus, formule qui est aussi usitée avec les pronoms possessifs mea, tua, vestra, que per me, per te, per vos etc.

3. De mème avec les verbes acheter et vendre, estimer 242. et valoir, la valeur de la chose se met à l'ablatif, lorsqu'elle est exprimée par un substantif et d'une manière précise; exemples:

Darius mille talentis percussorem Alexandri emere voluit. Viginti talentis unum orationem Isocrates vendidisse traditur.

Denis in diem assibus anima et corpus (militum) aestimantur. Tac. Ann. 1, 17.

4. L'ablatif accompagne les substantifs, les adjectifs et les 243. verbes, pour y ajouter une détermination prochaine, une restriction, exprimée en français par les mots: quant à, par, de; exemples:

Agesilaus claudus fuit (claudicabat) altero pede. Sunt quidam homines, non re, sed nomine. Hoc mea quidem sententiu verum est. Sulpicius Severus natione Gallus fuit.

5. On construit avec l'ablatif les verbes qui expriment la 244. disette ou l'abondance, p. ex. les verbes intransitifs: abundure, redundure, affluere, scutere, florere et vigere; carere, egere, indigere, vacare. Il en est de même des verbes transitifs qui ont les significations analogues de remplir, douer, dépouiller, comme: Complere, explere, implere, cumulare, refercire, satiare, exsatiare, suturare, stipare, constipare, afficere, donare, remunerari, locupletare, ornare, augere; privare, spoliare, orbare, fraudare, defraudare, nudare, exuere et plusieurs autres du même genre, après lesquels on met à l'ablatif la chose dont on remplit, dont on doue ou dont on dépouille; exemples:

Germania rivis fluminibusque abundat.

Quam Dionysio erat miserum, carere consuctudine amicorum, societate victus, sermone omnino familiari!

Arcesilas philosophus quum acumine ingenii floruit, tum admirabili quodam lepõre dicendi.

 Consilio et auctoritute non modo non orbari, sed etiam augeri senectus solet.

Rem. 1. Afficere, dont le sens primitif est douer quelqu'un de quelque chose, set raduit ordinairement par causer, faire quelque chose à quelqu'un, et s'emploie dans un très-grand nombre de cas: afficere aliquem honore, beneficio, lactitia, praemio, ignominia, injuria, poena, morte, sepullura.

Rem. 2. Egeo et surtout indigeo se construisent aussi avec le gé-

nitif,

245. 6. Opus esse, être nécessaire, manquer, s'emploie comme verbe impersonnel ou comme verbe personnel; dans le premier cas il prend l'ablatif, de même que les verbes qui signifient manquer, (de qu. ch.) p. ex. multis mihi libris opus est, dans le second, il est accompagné du nominatif qui sert de sujet, p. ex. multi mihi libri opus sunt. Ce nominatif est le plus souvent un pronom ou un adjectif neutre:

Athenienses Philippidem cursorem Laceduemonem miserunt, ut nunciaret, quam celeri opus esset auxilio.

Themistocles celeriter quae opus erant reperiebat.

 7. Les verbes déponents: Utor, fruor, fungor, potior, vescor, dignor, laetor, glorior, nitor, et les composés abutor, perfruor, defungor, perfungor, régissent l'ablatif; exemples:

Annibal quum victoria uti posset, frui maluit.

Qui adipisci veram gloriam volet, justitiae fungatur officiis.

Nulla re niti decet sapientem, nisi virtute animique conscientia.

- Rem. Potiri est aussi employé avec un génitif; surtout dans la formule rerum potiri, se rendre maître du souverain pouvoir. On construit très souvent avec l'ablatif les verbes fido et confido qui prencent d'ailleurs le datif.
- 247. 8. Les adjectifs dignus, indignus, fretus, alienus, praeditus et contentus prennent l'ablatif; exemples:

Quam multi luce indigni sunt, et tamen dies oritur. Sen. Mens est praedita motu sempiterno. Cic. Tusc. 1, 27.

Quod cuique temporis ad vivendum datur, eo debet esse contentus. Cic. de Sen. 19.

- Rem. Alienus se construit aussi avec ab, surtout lorsqu'il signifie éloigné, ennemi.
- 9. Les verbes qui signifient éloigner, détourner, délivrer, et d'autres qui expriment une séparation, comme pellere, depellere, expellere, ejicere, movere et amovere, demovere, removere, abire, exire, decedere, desistere, evadere, exulare; arcere, prohibere, excludere, intercludere, abstinere; liberare, expedire, solvere, régissent l'ablatif avec ab, lorsqu'ils ont pour régime un nom de personne, et l'ablatif seul ou avec une des prépositions ab, de ou ex lorsqu'ils ont pour régime un nom de chose; exsolvere, exonerare et levare, ne se construisent qu'avec l'ablatif seul; mais les verbes differre, discrepare, distare, abhorrere, distinguere, discernere, alienare et abalienare exigent en général la préposition ab. Exemples:

Virtute regis Codri Athenienses bello liberati sunt.
Esse pro cive, qui civis non sit, rectum est non licere,

usu vero urbis prohibere peregrinos sane inhumanum est. Cic. de Off. III, 11.

Apud veteres Germanos quemcunque mortalium arcere tecto nefus habebatur. Tac. Germ. 21.

Tu, Juppiter, hunc a tuis aris, a tectis urbis, a moenibus, a vita fortunisque civium arcebis. Cic. in Cat. 1, extr.

Quant au datif qui se trouve avec quelques-uns de ces verbes, parce qu'ils sont composés avec les prépositions, voyez chap. IV, §. 219.

10. La qualité s'énonce quelquefois par un substantif à 249. l'ablatif, construit avec le verbe esse exprimé ou sous-entendu. Ce substantif doit être accompagné d'un adjectif comme s'il était au génitif; voyez chap. V, §. 225, exemples:

Omnes habentur et dicuntur tyrranni, qui potestate sunt perpetua in ea civitate, quae libertate usa est.

Agesilaus statura fuit humili et corpore exiguo.

11. Si un ou plusieurs substantifs accompagnés d'un verbe, 250, expriment la manière dont une chose a été faite, ils prennent la préposition cum; exemples:

Literae cum cura diligentiaque scriptae; cum fide amicitiam colere, cum voluptate audire,

ce qui est l'équivalent de diligenter scriptae, fideliter colere, libenter audire. Mais si ces substantifs sont construits avec un adjectif, ils prennent indifférenment l'ablatif simple, nomme ablatif de manière (ablativus modi) on l'ablatif avec cum; exemples:

Epaminondas a judicio capitis maximā discessit gloriā.

Verres Lampsacum venit cum magna calamitate et prope pernicie civitatis. Cic. in Verr. 1, 24.

Sulla maximo cum labore Athenas expugnavit.

- Rem. 1. Dans quelques locutions particulières, on trouve aussi l'ablatif sans préposition et sans adjectif; Cicéron dit: Aliquid ratione et ordine fit; via et ratione disputare; ratione volupatem sequi; de Fin 1, 32. et c'est ce qu'on remarque dans la formule: magistratus vitio creati, magistrats dont le choix s'est fait malgré quelque défaut dans les augures.
- Rem. 2. L'accompagnement s'exprime par la préposition cum avec l'ablatif, p. ex. Aurunculejus cum Vatinio hoc negotium suscepit. Il faut encore penser à au accompagnement, quand on parle des instruments qu'on porte sur soi, des événements simultanés etc., p. ex. servi cum telis comprehensi sunt; cum ferro in aliquem invadere; Romam veni cum febri; cum nuntio exire, sortir en même temps que la nouvelle arrive; cum occasu solis copias educere, au moment du coucher du solcil.
- 12. a) Les déterminations de temps qui répondent à la 251. question: quand? se mettent à l'ablatif sans la préposition in; exemple:

Qua nocte natus Alexander est, eadem Dianae Ephesiae templum deflagravit.

b) Les déterminations de temps qui répondent aux questions: combien de temps avant? combien de temps après? et qui expriment le moment où la chose dont on s'occupe a lieu, demandent l'ablatif suivi de ante ou de post; ou l'accusatif précédé des mêmes prépositions. Tribus annis post, (ou tribus post annis,) ou post tres annos decessit: Il mourut après trois ans, ou il mourut trois ans après. Les nombres ordinaux sont aussi usités, dans ce cas, que les cardinaux, et l'on dit également: post tertium annum et tertio anno post; parce qu'on ne considère pas les trois années d'intervalle, mais seulement le commencement et la fin. Ainsi les huit locutions suivantes ont la même valeur: Post tres annos, post tertium annum, tres post annos, tertium post annum; tribus annis post, tertio anno post, tribus post annis, tertio post anno. On peut donner pour régime aux prépositions ante et post, un substantif qui exprime la chose avant ou après laquelle tel événement a cu lieu; exemples:

Themistocles fecit idem, quod viginti annis ante fecerat Coriolanus, (ut in exilium proficisceretur.)

L. Sextius primus de plebe consul factus est annis post Romam conditam trecentis duodenonaginta.

c) Si la question: Depuis combien de temps? se rapporte au temps présent, et signifie combien de temps avant aujour-d'hui, le temps se met à l'ablatif ou à l'accusatif avec abhinc; exemples: Abhinc annos tres, ou abhinc triginta diebus.

Demosthenes, qui abhinc annos prope trecentos fuit, Pythiam dicebat cum Philippo fucere. Cic. Div. II, 118.

La même idée s'exprime aussi par ante avec le pronom hic; exemples: Ante hos tres annos, ante haec tria saecula. Ante hos sex menses maledixisti mihi. Phaed.

d) A la question: En combien de temps? on répond par l'ablatif ou par l'accusatif avec intra; exemples:

Agamemnon cum universa Graecia vix decem annis unum cepisse urbem traditur.

Multi intra vicesimum diem dictatura se abdicaverunt.

252. 13. L'ablatif sans la préposition in, s'emploie encore pour déterminer le lieu d'une manière générale; ainsi l'on dit: terra marique, sur terre et sur mer. On omet aussi la préposition avec loco et locis, accompagnés d'adjectifs ou de pronoms adjectifs; exemples: Hoc loco, multis locis, aliquot locis, secundo loco, meliore loco res nostrue sunt; illustri loco laus tua situ est. Si loco est seul, il signifie au bon endroit, à sa place, comme suo loco; s'il est construit avec un génitif, il signifie au

lien de, et alors on omet pareillement in; exemple: Ducere, habere aliquem loco filii, fratris, etc. La même prepositon peut manquer auprès de l'ablatif libro, p. ex. primo libro, superiore libro.

Rem. Les poètes ont une liberté illimitée de mettre l'ablatif sans in à la question où?

14. Si la proposition renferme un comparatif, c'est par 253. l'ablatif simple qu'on remplace souvent quam avec le nominatif ou (dans la construction de l'accusatif avec l'infinitif,) quam avec l'accusatif du sujet, p. ex. Cicerone nemo Romanorum fuit eloquentior; ou en employant l'infinitif: Neminem Romanorum Cicerone eloquentiorem fuisse veteres judicarunt. L'usage de l'ablatif auprès d'un comparatif pour quam avec l'accusatif de l'objet est un peu rare.

Vilius argentum est auro, virtutibus aurum.

Rem. Le mot encore avec un comparatif se traduit en latin par etiam, jamais par adhuc.

15. L'expression de la mesure ou de la quantité dont une 254. chose est plus grande ou plus petite qu'une autre se met aussi à l'ablatif, et s'énonce par les mots: paulo, multo, quo, eo, quanto, tanto, tantulo, aliquanto, hoc, dimidio, etc., qui précédent les comparatifs, p. ex.

Hibernia dimidio minor est, quam Britannia. Homines quo plura habent, eo cupiunt ampliora.

16. Les prépositions qui se construisent avec l'ablatif, 255. sont: a, (ab, abs) absque, clam, coram, cum, de, e ou ex, prae, pro, sine, tenus (qui suit son régime). Ajoutez-y les deux prépositions in et sub, quand elles répondent à la question ubi où, dans quel lieu? et super, quand ce mot prend la signification de la particule de. Enfin subter se construit indifféremment avec les deux cas, mais plus souvent avec l'accusatif. Il faut encore remarquer, que quoique la préposition in avec l'ablatif marque ordinairement la situation d'un objet dans un lieu, tandis qu'avec l'accusatif elle désigne la direction ou le mouvement vers un lieu, les Romains ajoutent pourtant l'ablatif à cette particule, lorqu'elle accompagne les verbes qui signifient mettre, placer, se placer, s'établir. Tels sont: pono, loco, colloco, statuo, constituo, constituo, p. ex.

Aegyptii ac Babylonii omnem curum in siderum cognitione posuerunt.

Herculem hominum fama, beneficiorum memor, in concilio coelestium collocavit.

## Chapitre VII.

## Du Vocatif.

Le vocatif ne se construit ni avec les noms ni avec les 256.

verbes; on n'en fait usage que quand on énonce spécialement l'objet auquel on s'adresse; exemple:

Stulte, quid est somnus, gelidae nisi mortis imago?

#### Chapitre VIII.

## De l'emploi des Temps du Verbe.

- 1. Les temps du verbe latin s'emploient, en général, com-257. me les temps correspondants du verbe français. On ne peut donner à cet égard d'autre règle que celle de se demander dans quel temps présent, passé ou futur, a lieu l'action ou l'état que l'on veut examiner, et dans quel rapport se trouve le temps de cette action avec le temps d'une autre action qu'on lui compare: ainsi: j'écrivais et j'ai écrit, marquent égalemen. des actions passées, mais le rapport de ces actions est différent; car, dans la proposition: j'écrivais lorsque le coup partit, l'action d'écrire est représentée comme non-accomplie; et dans la proposition: j'avais écrit lorsque mon ami vint vers moi, l'action d'écrire était accomplie et terminée lorsque l'arrivée de l'ami a eu lieu. La même différence, se trouve dans les propositions: Demain j'écrirai, et demain j'aurai écrit; de même encore: J'écris, indique que l'action continue, et j'ai écrit, représente l'action comme accomplie.
- 258. 2. Il y a donc en latin, comme en français, deux temps pour le présent, deux pour le passé et deux pour le futur; ils différent l'un de l'autre, par le rapport de temps entre l'action qu'ils expriment et une autre action.

Scribo, j'écris; présent et durée. Scripsi, j'ai écrit; présent et accomplissement. Scribebam, j'écrivais; passé et durée. Scripseram, j'avais écrit; passé et accomplissement. Scribam, j'ecrirai; futur et durée. Scripsero, j'aurai écrit; futur et accomplissement.

259. 3. La même différence existe entre les temps du passif qui, au lieu d'une action, expriment un état ou une souffrance.

Laudor, je suis loué: présent, état non accompli.
Laudatus sum, j'ai été loué; présent, état accompli.
Laudabar, j'étais loué, on me louait; passé, état non accompli.
Laudatus eram, j'avais été loué; passé, état accompli.
Laudabor je serai loué, on me louera; futur, état non accompli.

Laudatus ero, j'aurai été loue; futur, état accompli.

Rem. On dit également laudatus sum et laudatus fui, laudatus eram et laudatus fueram, laudatus ero et laudatus fuero, laudatus essem et laudatus fuissem. Cette seconde forme du verbe auxiliaire ne sert qu'à marquer encore mieux le passé accompli, qui est déjà exprimé par le participe parfait passif; mais elle est moins usitée que la première.

- 4. Les temps du présent et ceux du passé, c'est-à-dire, 260. le présent et le parfait, l'imparfait et le plus-que-parfait, ont un conjonctif au passif comme à l'actif, savoir scribum et scripserim, scriberem et scripsissem, scribur et scriptus sim, scriberer et scriptus essem: et ces temps du conjonctif ont entre eux la même différence que les temps correspondants de l'indicatif. Voyez Chap. X, les cas où la forme du discours demande le conjonctif.
- 5. Les deux futurs n'ont point, dans le conjonctif, de temps 261. correspondant, ni à l'actif ni au passif; mais on les remplace de diverses manières; si le futur est déjà indiqué dans un des membres de la phrase, les autres temps du conjonctif suppléent au conjonctif futur; exemple: Illa de re promisit se scripturum, quum primum nuntium accepisset; accepisset prend ici la place d'un conjonctif futur passe, puisque l'on dit à l'indicatif: Quum primum nuntium accepero, scribam tibi. De même au passif: Hoc tibi affirmo, si illud beneficium mila tribuatur, me magnopere gavisurum; car on dit à l'indicatif: Gaudebo, si mili tribuetur, on si mili tributum fuerit; et par conséquent au conjonctif: Si mili tributum sit ou tributum fuerit (non pas de fuero, mais de fuerim). Le choix de ces quatre temps du conjonctif dépend du temps du verbe principal de la phrase, et de la nature de l'action qui doit ètre envisagée ou comme accomplie, ou comme incomplète.

Mais si l'on n'a encore employé dans la phrase aucun futur, et que la construction demande le conjonctif du futur, on se sert alors du participe futur actif, avec le temps convenable de esse; exemples: Non dubito quin rediturus sit, qu'il ne doive revenir, ou quin rediturus fuerit, qu'il n'ait dû revenir; non dubitabam quin rediturus esset, qu'il ne dût revenir, ou quin rediturus fuisset, qu'il n'eût dû revenir.

Enfin, on peut aussi faire usage de la périphrase futurum sit ou esset, suivie de ut pour marquer l'avenir, p. ex. nescio, num futurum sit, ut cras hoc ipso tempore jum redierit; nesciebam, num futurum esset ut postridie eo ipso tempore jum redisset. Cette périphrase est surtout nécessaire pour le passif, dont le participe futur a la signification de devoir, et ne peut pas exprimer le simple futur; exemples: Je ne doute pas qu'il ne soit loué; non dubito quin futurum sit ut laudetur. Multi non dubitabant, quin futurum esset, ut Caesar a Pompejo vinceretur.

6. La conjugaison périphrastique, c'est-à-dire, celle qui 262. est formée avec le participe futur actif et l'auxiliaire esse, ex-9\*

District Good

prime l'intention ou la volonté de faire une action qui n'est pas encore commencée. Cette conjugaison comprend, comme on l'a vu plus haut, tous les temps de la conjugaison simple, à l'exception du futur passé dont on n'a pas trouvé d'exemple. Du reste il y a peu de chose à remarquer: scripturus sum signifie: je suis sur le point, dans l'intention d'écrire; scripturus eram, j'étais dans l'intention d'écrire, scripturus ero, je serai sur le point d'écrire.

- 263. 7. Le participe futur en ndus, qu'on pourrait nommer participe de nécessité, forme, avec les temps du verbe esse, une conjugaison particulière qui exprime l'obligation et non pas l'idée de futur; car epistola scribenda est signifie: une lettre doit être écrite, et non pas une lettre sera écrite, ee qui s'exprimerait par le futur: epistola scribetur. Les temps de cette conjugaison sont les mêmes que ceux du verbe auxiliaire esse, et ne s'écartent pas de la règle générale.
- 264. 8. Le parfait des latins répond indifféremment à chacune des deux formes que ce temps revêt dans les verbes français, et c'est le sens général de la phrase qui détermine comment il doit se traduire; exemples: Quinas heri scripsi literas; j'écrivis hier cinq lettres. Multa ad eum de hoc casu scripsi, je lui ai écrit beaucoup de choses sur cet accident. Dans le premier cas nous avons employé le parfait défini, pour raconter un événement passé; dans le second le parfait indéfini sert à tirer un résultat de ce qui est arrivé autrefois et à l'adapter au temps présent.
  - Rem. Si l'on se transporte par la pensée dans le passé, ensorte que l'action soit pour ainsi dire présente, on se sert en latin, comme en francais, du présent au lieu du passé. Les écrivains animent souvent leur récit par cette figure; dans l'exemple suivant, ce présent historique est tour-à-tour suivi du présent et de l'imparfait; mais en général on peut regarder l'imparfait comme plus usité: Quod ubi Verres audivit, sic cupiditate inflammatus est, non solum inspiciendi, verum etiam auferendi, ut Diodorum ad se vocaret ac posceret (pocula). Ille, qui illa non invitus haberet, respondet, se Lilybaei non habere: Melitae apud quendam propinquum suum reliquisse. Tum iste (Verres) continuo mittit homines certos Melitam: scribit ad quosdam Melitenses, ut ea vasa per qui rant: rogat Diodorum, ut ad illum suum propinquum det literas: nihit ei longius videbatur, quam dum illud videret argentum. Diodorus, homo frugi ac diligens, qui sua sevare vellet, ad propinquum suum scribit, ut iis, qui a Verre venissent responderet, illud argentum se paucis illis diebus misisse Lilybaeum. Cic. in Verr. IV, 18.
- 265. 9. L'imparfait du verbe latin ne s'emploie que pour marquer une action incomplète et durable; il en résulte qu'il est en usage, lorsqu'il s'agit d'actions souvent répétées, de moeûrs, d'usages, d'arrangements, d'actions ou d'événements différents qui se succèdent; exemples:

Socrates dicere solebat, (ou dicebat) omnes in eo quod scirent satis esse eloquentes.

Anseres Romae publice alebantur in Capitolio.

10. Le parfait du conjonetif n'a pas une signification in-260. déterminée, comme le parfait de l'indicatif, il exprime toujours une action qui est complète dans le temps présent; au contraire, l'imparfait du conjonetif répond au parfait de l'indicatif, comme temps passé indéterminé, et suit, dans le récit, le parfait de l'indicatif, sans égard à la durée de l'action ou de l'état. Cette différence est facile à remarquer; quand on dit: Puer de tecto decidit, ut crus fregerit, on ne fait pas un récit, on énonce un accident accompli dans le temps présent: L'enfant est tombé du toit, ensorte qu'il s'est cassé la jambe. Dans le récit, on dit bien aussi decidit, parce que le parfait de l'indicatif admet cette double signification, mais il faut employer l'imparfait du conjonctif, et nou pas le parfait: Puer de tecto decidit, ut crus frangeret: L'enfant tomba du toit, de manière à se casser la jambe. Exemples:

Multi fuerunt qui tranquillitatem expetentes, a negotiis publicis se removerint, ad otiumque perfugerint. Cic. de Off. 1, 69.

Pro sua patria pauci reperti sunt, qui, nullis praemiis propositis, vitam hostium telis objecerint. Cic. pro Balb. 26.

Mulier tam vehementer lapidem de tecto dejecit, ut regis (Pyrrhi) caput et galeam perfringeret.

Rèm. Le parfait du conjouctif est employé par certains auteurs, par Nepos, par exemple, comme temps indéterminé du passé, et dans les récits, pour l'imparfait du conjonctif; mais l'usage de ce dernier temps est si bien fixé que l'emploi du parfait doit être considéré comme une singularité de l'auteur.

11. La durée et l'accomplissement d'une action en com-267. paraison d'une autre s'exprime en latin par l'imparfait et le plusqueparfait; c'est-à-dire, si une action doit être accomplie avant qu'une autre commence, celle-là se met au plusqueparfait, p. ex. lorsqu'il fut entré dans la maison, il s'aperçut, quum domum intrasset, animadvertit. Il fant pourtant remarquer que la conjonction dum (pendant que) dans le récit de choses passées se construit souvent avec le présent de l'indicatif, et que les particules: postquum (ou posteaquam), ubi, ubi primum, ut, ut primum, quum primum, simul ut, simul ac, ou simul atque qui ont toutes la signification de dès que prenneut ordinairement le parfait au lieu du plusqueparfait, quand on raconte des événements du temps passé. On dit donc:

Dum paucas res retinere volo, omnes fortunas perdidi. Dum exspectat, quidnam sibi certi afferatur, ante noctem non discessit. Ubi illud audivit, nuntium ad regem misit.

Ut Lacedaemonem venit, adire ad magistratus noluit.

Simulatque provincia ei obvenit, statim quaerere coepit.

Dum ea Romani parant consultantque, jam Saguntum summa vi oppugnabatur. Liv. 21, 7.

Unus ex captivis domum abiit, quod fallaci reditu in castra jurejurando se exsolvisset. Quod ubi innotuit relatumque ad senatum est, omnes censuerunt, comprehendendum et custodibus publice datis deducendum ad Hannibalem esse. Liv. 22, 61.

Rem. Dum se trouve aussi construit dans ce sens avec l'imparfait et le parfait de l'indicatif. Les conjonctions qui se traduisent par dès que sont suivies de l'imparfait ou du plusqueparfait de l'indicatif, lorsqu'on ne raconte pas des choses momentanées, mais quand on parle de ce qui est arrivé souvent, lorsqu'il s'agit de moeurs ou d'usages ou qu'on trace des tableaux, p. ex. Nep. Alcib. I. Idem simulac se remiserat neque causa suberat, quare animi laborem perferret, luxuriosus reperiebatur.

268. 12. Lorsqu'on emploie le futur, l'impératif ou le conjonctif de commandement, pour désigner une action à venir, et qui est accompagnée d'une autre action qui n'a pas encore lieu, cette dérnière s'exprime par le futur simple, si elle est regardée comme durable par rapport à la première, et par le futur passé, si elle doit être accomplie avant que l'autre puisse avoir lieu. Cela est parfaitement d'accord avec la valeur de ces temps; mais nous en avons fait mention parce qu'en français surtout avec le verbe pouvoir, on se sert du présent au lien du futur simple; fuciam si potero se traduit: Je le ferai si je le puis. La même forme s'emploie aussi quelquefois avec le verbe vouloir. Negato sane, si voles, te acceptisse pecuniam. Cic. Nie, si tu le veux, d'avoir reçu de l'argent. Exemples:

Qui veram gloriam adipisci volet, justitiae fungatur officiis. Cic.

Adolescentes quum relaxare animos et dare se jucunditati volent, caveunt intemperantium, meminerint verecundiue. Cic. de Off. 1, 34.

De Carthagine vereri non ante desinam, quam illam excisam esse cognovero.

Ut sementem feceris, ita metes.

269. 13. Les différents temps du verbe peuvent se suivre, si le besoin de celui qui parle le demande; ainsi l'on dit: J'écris aujourd'hui, et hier j'allai me promener. Mais il n'y a que les temps de même espèce, comme les temps du présent, c'est-à-dire, le présent et le parfait, et les temps du passé, c'est-à-dire, l'imparfait et le plusqueparfait qui puissent se construire

ensemble et dépendre l'un de l'autre. C'est pourquoi, dans la théorie de la dépendance mutuelle des temps, on établit comme principe que le présent ne s'accorde qu'avec le présent, et le passé, avec le passé; mais il ne faut pas oublier que le parfait, par sa nature, sonrtout dans le conjonetif, exprime un état présent; ensorte que, après le présent et le parfait, on doit employer le présent ou le parfait, après l'imparfait et le plusque-parfait, on doit mettre l'imparfait ou le plusque-parfait; ainsi on dit. Scio quid agas et scio quid egeris, je sais ce que tu fais, je sais ce que tu sa fait; audivi quid agas et audivi quid egeris, j'ai appris ce que tu fais, j'ai appris ce que tu fais, sciebam quid ageres et sciebam quid egisses, je-savais ce que tu faisais, je savais ce que tu avais fait; audiveram quid ageres, audiveram quid egisses, j'avais appris ce que tu faisais, j'a vais appris ce que tu avais fait.

Mais si le parfait latin est employé dans le sens du parfait défini en français, alors il est suivi de l'imparfait et du plusqueparfait; exemple: Audivi quid ageres, quid egisses, j'appris ce que tu faisais, ce que tu avais fait. Pour bien comprendre la double signification du parfait et l'influence de ce temps sur le temps du verbe dépendant, on peut comparer ces deux propositions: Verres Siciliam per triennium ita vexavit ac perdidit, ut ea restitui in antiquum statum nullo modo possit, dit Cicéron en parlant de l'état actuel; mais Cornelius Nepos qui raconte un événement passé s'exprime de la manière suivante: Conon, quum patriam obsideri audisset, non quaesivit, ubi ipse tuto viveret, sed unde praesidio posset esse civibus suis.

Les futurs suivent la même règle que les temps du présent; ils se construisent avec le présent ou avec le parfait; on doit dire: Mox intelligam, quantum me ames ou amaveris; et non pas me amares ou amasses. De même avec le futur passé: Si cognovero, quemadmodum te geras, on quemadmodum te gesseris. Et comme les quatre conjonctifs de la conjugaison périphrastique sont considérés comme conjonctifs du futur, on doit admettre que les futurs peuvent dépendre des passés; mais cette dépendance n'est pas réciproque comme celle des présents, et les passés ne dépendent jamais des futurs.

Ainsi la règle complète sur la dépendance des temps doit être conçue ainsi: Après le présent et le parfait indéfini et après les deux futurs, suiveut le présent et le parfait du conjonetif; après l'imparfait et le plusqueparfait et après le parfait défini,

suivent l'imparfait et le plusqueparfait du conjonetif.

# Chapitre IX. De l'Indicatif.

1. L'indicatif s'emploie dans toutes les propositions où 270. l'on énonce un fait. La seule règle générale que l'on puisse

donner sur l'emploi de ce mode, c'est qu'on doit s'en servir toutes les fois qu'il n'y a pas de raison pour en admettre un autre. Voilà pourquoi les particules conditionnelles (si, nisi, etc.) sont aussi accompagnées de l'indicatif, si l'on considère quelque chose comme réel et positif, p. ex.:

Mors unt plane negligenda est, si omnino exstinguit animum, aut etiam optanda, si aliquo eum deducit, ubi sit futurus aeternus. Cic. de Sen. 19.

Ista veritas etiamsi jucunda non est, mihi tamen grata est. Cic. ad Att. 3, 24.

Adhuc certe, nisi ego insanio, stulte omnia et incaute fiunt. Cic. ad Att. 7, 10.

Si te amicus tuus moriens rogaverit, ut hereditatem reddas suae filiae, nec usquam id scripserit, nec cuiquam dixerit: quid facies? Cic. de Fin. 2, 18.

Rem. En mettant l'indicatif avec ces particules conditionelles on ne juge pas de la possibilité ou de l'impossibilité du cas dont on s'occupe, mais l'on pense à la réalité de ce cas sans demander, si les circonstances permettent qu'il se réalise.

271. 2. Les verbes oportere, necesse esse, debere, convenire, posse et le verbe esse, dans les expressions telles que par, aequum, justum, consentuneum, aequius, melius, utilius, optabilius esse, se mettent à l'indicatif d'un temps passé, si l'on exprime que quelque chose, qui n'a pas eu lieu aurait dù avoir lieu: exemples:

Hoc facere debebas; tu aurais dû faire cela. Longe utilius fuit, angustias aditus occupare; Curt. III, 4.

Il aurait beaucoup mieux valu occuper le défilé du passage.

Aut non suscipi bellum oportuit, aut geri pro dignitate populi Romani. Liv. V, 4.

Is (Tib. Gracchus) fugiens decurrensque clivo Capitolino, fragmine subsellii ictus, vitam, quam gloriosissime gerere potuerat, immatura morte finivit. Vell. II, 3.

Il en est de même du participe futur passif, qui se construit plus souvent avec l'indicatif, qu'avec le conjonctif d'un temps passé de esse; exemple: Haec via tibi erat ingredienda; voilà le chemin que tu aurais dû prendre.

3. On a coutume, en français, de mettre le conjonctif après certaines expressions où entre un relatif; en latin, on se sert ordinairement de l'indicatif, après quisquis, quotquot, quicunque, quantuscunque, quantuscunque, utut, utcunque, et d'autres particules ou pronoms relatifs qui sont en partie redoublés, en partie composés de cunque, parceque l'action qu'on exprime est réelle; exemples:

Utcunque se res habet, tua est culpa, quel que soit l'état de la chose, c'est ta faute.

Quicunque is est, qui que ce soit.

Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes. Virg. Aen. II. 49.

Sed quoquo modo sese illud habet, haec querela vestra, Tubero, quid valet? Cic. pro Lig. 7.

Quocunque adspexisti, ut furiae, sic tuae tibi occurrunt injuriae. Id. parad. 2.

Quem sors dierum cunque dabit, lucro appone. Hor.

4. On en peut dire autant des propositions où se trouve 273. soit que, et qui se mettent ordinairement au conjonctif en français, et a l'indicatif en latin, s'il n'y a pas de raison pour employer le conjonctif; exemples:

Sive tacebis, sive loqueris, mihi perinde est.

Sive verum est, sive falsum, mihi quidem ita renuntiatum est.

Nam illo loco libentissime uti soleo, sive quid mecum ipse cogito, sive quid aut scribo aut lego. Cic. de Leg. II, 1.

# Chapitre X. Du Conjonctif.

- 1. Le conjonctif s'emploie en général dans les proposi-274. tions qui expriment une supposition, une idée, et non pas un fait; en d'autres termes: Le conjonctif ajoute au sens propre du verbe l'idée de la possibilité, de l'incertitude, du devoir.
  - Rem. Cela ne veut pas dire qu'une proposition telle que: il supposait, je crois, doive se mettre au conjonetif; car ici le soupçon, la cioyance, sont représentés comme existant; mais quand on dit: si je croyais, si j'avais l'opinion, on doit se sevir du conjonetif en latin, parce que l'idée exprinée par le verbe n'est pas un fait; elle n'est que dans l'esprit de celui qui la suppose, et elle peut ne pas exister. De même, dans les propositions qui indiquent un but, ce que l'on doit faire ou éviter se met au conjonetif, parce que cela n'est que dans l'imagination; exemple: Illud feci ne putet, ou ne putaret me sibi inimicum esse.
- 2. Il y a une différence à observer entre les quatre temps 275. du conjonctif, lorsque ce mode se trouve dans les deux membres d'une proposition conditionnelle. S'il s'agit d'une supposition dont la condition soit possible ou se réalise, on se sert du présent ou du parfait du conjonctif pour l'antécédent et de ces mêmes temps du conjonctif ou bien d'un temps de l'indicatif pour le conséquent; mais si la condition n'est pas remplie, ou si elle est impossible, on se sert de l'imparfait ou du

plusqueparfait du conjonctif dans le premièr membre et des mêmes temps du conjonctif dans le second membre; exemples: Si velit, possit ou poterit; s'il veut, il pourra; si vellet, posset, s'il voulait, il pourrait; dans la première phrase, on admet que la personne veut ou qu'elle peut vouloir; dans la seconde, on admet qu'elle ne veut pas, ou qu'elle ne peut pas vouloir. Il en est de même, lorsque le membre de condition n'est pas exprime; facerem, je ferais, mais je ne le fais pas ou je ne suis pas en état de le faire; velim et cupiam différent peu de volo et cupio. Ainsi l'imparfait et le plusqueparfait du conjonctif sont également nécessaires, lorsque le membre de condition est exprimé ou lorsqu'il est sous-entendu; mais le présent et le parfait du conjonctif peuvent être remplacés par l'indicatif, avec un léger changement dans l'expression. On préfère le conjonctif, après si et ses composés nisi, etsi, etiamsi, tametsi, si la chose n'est que supposée, et lorsqu'en français on emploie ou que l'on peut employer si peut-être, supposé; ainsi: Etiamsi id non consequare, tamen animum noti demittere etc. quand même tu n'obtiendrais pas cela, ne perds pas le courage, est moins positif que: etiamsi id non consequeris, si tu n'obtiens pas cela. Les exemples des deux manières sont très-fréquents. Il faut encore remarquer, que la différence entre les quatre temps du conjonctif pour les phrases conditionnelles reste invariable dans indirect, si le verbe principal de la proposition est le discours un présent, mais qu'après un temps prétérit ou le parfait historique il faut observer les règles sur la dépendence des temps, et qu'alors la différence de possibilité et d'impossibilité s'efface entièrement:

Si Neptunus, quod Theseo promiserat, non fecisset, Theseus filio Hippolyto non esset orbatus. Cic. de Off. 1, 10.

Aequabililatem vitae servare non possis, si aliorum virtutem imitans omittas tuam. Cic. de Off. 1, 31.

Memoria minuitur, nisi eam exerceas, aut si sis natura tardior. Cic. de Sen. 7.

Si gladium quis apud te sana mente deposuerit, repetut insaniens: reddere peccatum sit, officium non reddere. Cic. de Off.

Dies deficiat, si velim numerare, quibus bonis male evenerit, nec minus si commemorem, quibus improbis optime. Cic. de nat. deor, 3, 32.

Rem. Avec nisi, nisi forte, nisi vero, on met ordinairement l'indicatif, si le membre de condition sert à modifier ou à corriger le sens de la proposition précédente; exemples: Nemo fere saltat sobrius, nisi forte insanit Cie. pro Mur, 6. Nescio: nisi hoc video. Id. pro Rose. Am. 35. Erat autem nihil novi, quod aut scriberem, aut ex te quaererem, nisi forte hoc ad te putas pertinere. Id. ad Att. II, 14. Il faut surtout remarquer l'emploi de nisi forte dans l'ironie, lorsqu'on suppose un cas qui n'est pas admissible,

seulement pour faire sentir aux autres qu'ils ne peuvent s'écarter de notre opinion, sans admettre quelque chose d'invraisemblabe et d'absurde.

3. Il faut ramener le conjonctif à la construction des pro-276. positions conditionnelles, quand il paraît être indépendant. C'est à cause d'une condition possible sous-entendue, que l'on emploje le présent ou le parfait du conjonctif, pour exprimer une assertion ou une déclaration d'une manière adoucie; exemples: Nemo istud tibi concedat. Forsitan aliquis dixerit. Quis dubitet; velim (nolim, malim) sic existimes; forsitan temere fecerim. Ces deux temps du conjonctif peuvent se remplacer avec un léger changement par les temps correspondants de l'indicatif ou par le futur. Le parfait d'un tel conjonctif qu'on nomme dans le langage grammatical Conjunctivus potentialis a très souvent la signification du présent, sans qu'on pense à l'accomplissement de l'action. Quintilien 10, 1, 101. réunit les deux temps dans la même phrase:

At non historia cesserim Graecis, nec opponere Thucydidi Sallustium verear.

Ubi socordiae te atque ignaviae tradideris, nequidquam deos implores: irati infestique sunt, Sall, c. 52.

Hoc sine ulla dubitatione confirmaverim, eloquentiam rem esse omnium difficillimam. Cic. Brut. 6.

L'imparfait du conjonctif des verbes dicere, putare, credere, à la seconde personne du singulier et des verbes relle, nolle, malle, à toutes les personnes des deux nombres semble être employé d'une manière absolue; mais il dépend d'une condition sous-entendue, car il indique que l'on dirait ou que l'on croirait une telle chose, si l'on ne savait pas qu'elle est fausse; exemples:

Maestique, crederes victos, redeunt in castra. Liv. 11, 42.

Quidquid erat Patrum, revs diceres, id. 11, 35.

Quo postquam venerunt, mirandum in modum, canes venaticos diceres, ita odorabantur omnia et pervestigabant, ut ubi quidque esset, aliqua ratione invenirent Cic. Verr. IV, 13.

Discurrunt milites, et itineri sarcinas aptant: signum datum crederes, ut vasa colligerent Curt. VI, 2.

Il en est de même de l'imparfuit du conjonctif de cernere et de videre; la condition sous entendue est : Si l'on était présent ; ex.: Vix hoc erat plane imperatum, quum illum spoliatum stipatum-que lictoribus videres. Cic. Verr. IV, 40. On emploie aussi l'imparfait du conjonctif de ces verbes, à la

troisième personne du singulier; exemple:

Qui videret, equum Trojanum introductum, urbem captam dice-ret. Cic. Verr. IV, 23. Celui qui le vit aurait pu dire que le cheval de Troie était eu-

tré, que la ville était prise.

4. Le conjonctif s'emploie aussi d'une manière absolue, 277. pour exprimer la volonté. C'est pourquoi il peut à la seconde et à la troisième personne du présent (et en partie du parfait) remplacer un impératif, mais il est aussi en usage à la première personne des deux nombres dans les affirmations et à la

première personne du pluriel dans les invitations, p. ex. moriàr, inteream, percam, je veux mourir, si cela n'est pas ainsi, eamus, allons. Ajoutez y l'emploi du conjonctif (concessieus) lorsqu'on admet ou qu'on accorde quelque chose, p. ex. dicat qu'il dise, dixerit, qu'il ent dit. La négation qui accompagne un tel conjonctif est ordinairement ne et non pas non, parconséquent: ne vivam, ne desperemus, ne dicas, ne fuerit.

Meminerimus, etiam adversus infimos justitiam esse servandum. Cic. de Off. I, 13.

Nihil incommodo vuletudinis tuae feceris. Cic. ad Att. 7, 8. Emas, non quod opus est, sed quod necesse est. Sen.

278. 5. Les temps du conjonctif (dubitativus) s'emploient aussi d'une manière absolue dans les demandes qui marquent le doute: quid faciam? que faire? que dois-je donc faire? quid faceret? que devait-il donc faire alors? Quis dubitet? Qui douterait? Quis dubitaret? Qui aurait douté? Tu hoc feceris? Toi, avoir fait cela? On voit que l'imparfait n'est possible que dans le récit de choses passées.

Cur non confitear, quod necesse est?

Cum tempestute pugnem periculose potius, quam illi obtemperem et paream. Cic. p. Planc. 39.

Valerius quotidie cantabat: erat enim scenicus: quid faceret aliud? Cic. de orat. 3, 23.

Apud exercitum mihi fueris, inquit, tot annos? forum non attigeris? abfueris tamdiu? et quum longo intervallo veneris, cum iis, qui in foro habitarint, de dignitate contendas? Cic. p. Mur. 9.

Quid, si is, qui apud te pecuniam deposuerit, bellum inferat patriae, reddasne depositum? Non credo. Cic. de Off. 3. 25. Quis dubitet, quin in virtute divitiae sint?

- 279. 6. Toutes les propositions dépendantes dans lesquelles on exprime une vue ou un but, se mettent au conjonctif, car elles n'existent que dans la pensée. Les conjonctions ut, ne, quo, quin, quominus, servent à unir de semblables propositions au verbe dont elles dépendent, et régissent ainsi le conjonctif. Le choix des temps de ce mode dépend du verbe de la proposition principale.
  - a) Ut régit le conjonctif, lorsqu'il marque le rapport à quelque chose à venir qui est le but, la conséquence ou l'effet d'une autre action; lorsqu'il est précédé de sic, itu, tum, tulis, tuntus, ejusmodi ou d'autres mots semblables, et qu'il indique l'effet qui-résulte d'une qualité supposée; et ensin quand il signifie: su pposé que, puisque alors il indique une chose qui n'existe que dans la pensée. En d'autres termes: que ne

se traduit par ut avec le conjonctif, que lorsqu'il peut se tourner par afin que, supposé que, ou par de sorte que; exemples:

Edimus ut vivamus, non vivimus ut edamus.

Sol efficit ut omnia floreant. Cic.

Adeo Pylades Orestem dilexit, ut pro eo mori paratus esset.

Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas. Ovid. Pont. III, 4.

Ut circumspiciamus omnia quae populo grata atque jucunda sunt, nihil tum populare, quam pacem, quam concordiam reperiemus. Cic. de leg. Agr. 1, 8.

Rem. Ut employé comme adverbe de ressemblance et dans le même seus que quemadmodum, ne régit rien, et se construit, suivant la proposition, avec l'indicatif ou le conjonctif. Ut, signifiant comme, a us sitôt que, se construit en général avec le parfait de l'indicatif, comme nous avons vu. Les adverbes ita, sic, tam se suppriment souvent avec les verbes et les adjectifs, et l'on ne met que ut seul, qui signifie: de sorte que et exemple:

Epaminondas fuit etiam disertus, ut nemo Thebanus ei par esset

eloquentia; Nep. pour tam disertus.

b) Ne ne s'emploie jamais qu'avec l'idée d'une intention, ou d'un effet prévu; exemples:

Cura, ne denuo in morbum incidas.

Haec vitae ratio effecit, ne denuo in morbum inciderem.

Mais on se sert de *ut non* lorsqu'il s'agit d'une action sans but, ou d'une simple conséquence, ou lorqu'on exprime une qualité accompagnée des mots *tel*, *de telle sorte*, exprimés ou sous-entendus; en d'autres termes: *Ne* indique ce qui ne doit pas arriver, *ut non*, ce qui n'arrive pas; exemples:

Tum forte aegrotabam, ut ad tuas nuptias venire non possem.

C'est la conséquence et non le but de la maladie.

Decori vis ea est ut ab honesto non queat separari. Socrates, cum paene in manu jam mortiferum illud teneret poculum, locutus ita est ut non ad mortem trudi, verum in caelum videretur ascendere. Cic. Tusc. 1, 71.

Ut non s'emploie encore lorsque la négation ne se rapporte pas à la proposition entière, mais à un membre de cette proposition, ou à un seul mot; exemple:

Confer te ad Manlium, ut a me non ejectus ud alienos, sed invitatus ad tuos isse videaris. Cic. Cat. 1, 9.

Les verbes qui signifient craindre et appréhender sont considérés comme renfermant l'idée d'une intention, et sont suivis de ne lorsqu'ils expriment qu'on doit prendre garde à quelque chose, ou lorsqu'on désire qu'une chose n'ait pas lieu; exemple:

Metuo ne frustra laborem susceperis.

Vereor ne, dum minuere velim laborem, augeam. Cic.

Au contraire, on met ut lorsqu'on désire qu'une chose puisse avoir lieu: exemples:

Vereor ut mature veniat.

Adulatores, si quem laudant, vereri se dicunt, ut illius

facta verbis consegui possint.

On peut donc dire que ne après ces verbes se traduit en frangais par que ne, et que ut se rend par que - ne pas, p. ex. metuo ne faciat je crains qu'il ne le fasse; metuo, ut faciat je crains qu'il ne le fasse pas. Mais ces verbes sont suivis de l'infinitif, s'ils expriment une disposition de l'esprit, et non pas une intention; vereor dicere, signifie j'ai honte de dire; vereor ut dicere possim, je voudrais bien dire, mais j'appréhende que je ne le puisse pas faire.

Rem. 1. La particule neve ou neu se compose de ne et de ve et signifie: ou pour ne pas, et pour ne pas, il ne faut donc pas la confondre avec neque ou nec; la première s'emploie dans le cas où il faut employer ne, et l'autre dans ceux où l'on emploierait non; exemples:

Mandatum est ut in omnes naves legatos separatim custodiendos divideret, daretque operam, ne quod iis colloquium inter se, neve quae communicatio consilii esset.

Caesar milites non longiore oratione cohortatus quam uti suae pristinae virtutis memoriam retinerent, neu perturbarentur animo, praelii committendi signum dedit. Caes. B. G. II, 21.

Rem 2. Ut et ne sont quelquefois sous-entendus; le premier, après les verbes qui expriment une prière, et le second après cavere;

Tu fac bono animo magnoque sis. Cic. ep. ad Fam. X, 29. Exercitus Alexandrum lacrimis deprecatur finem tandem belli fa-

ceret. Just. XII, 8.

Bibliothecam tuam cave cuiquam despondeas. Cic. ad Att. 1, 10. Rem. 3. Ne dans la signification de supposé que - ne pas prend aussi le conjonctif, p. ex. ne sit summum malum dolor, malum

c) Quo est proprement l'ablatif du pronom relatif, et se met pour ut eo; il se construit ordinairement avec le comparatif. Non quo signifie: non pas que; ou non pas comme si; on se sert aussi dans le même sens de non quod et, avec une négation, de non quin; dans la proposition subordonnée, on dit sed quod on sed quia, quelquefois seulement sed, avec l'indicatif, ou sed ut avec le conjonctif; exemples:

Ager non semel aratur, sed novatur et iteratur, quo me-

liores fructus possit et grandiores edere. Cic.

Legem brevem esse oportet quo facilius ab imperitis teneatur. Sen. epist. 94.

Ad te litteras dedi, non quo haberem magnopere quod scriberem, sed ut tecum loquerer absens. Cic. Att. VII, 15.

Rem. Quo s'emploie aussi pour et eo, ou bien il correspond à eo, devant les comparatifs. Dans ces deux cas, il se construit avec l'indicatif, parce qu'il n'indique pas un dessein, comme dans les cas précédents.

d) Quin se met après les propositions négatives, ou après des questions faites dans un sens négatif; il s'emploie de deux manières: 1) Pour le pronom relatif suivi de non, c'est-à-dire, pour qui non, quae non, quod non, après nemo, nullus, ni-hil est, reperitur, invenitur, etc. ou après les expressions équivalentes, vix est, aegre reperitur, etc. 2) Pour ut non, que ne — pas, sans que, après des propositions négatives de toute espèce, comme celles qui commencent par facere non possum, ou fieri non potest.

Nihil tam difficile est, quin quaerendo possit investigari. Nunquam tam male est Siculis, quin aliquid facete et commode dicunt.

L'usage de quin après non dubito ou non est dubium je ne doute pas et après d'autres expressions qui marquent un éloignement, un obstacle ou une omission est tout différent. Tels sont nihil, paulum ou non multum abest, non abstineo. non moror, non impedio, non recuso, non praetermitto et d'autres. Car quant à ces tournures la négation contenue dans quin est superflue et si la phrase dépendante doit être réellement negative, on ajoute encore à quin une negation telle que non, nunquam, nullus. On exprime en français non dubito quin par je ne doute pas, que ne, mais non dubito quin non par une proposition affirmative je sais que, je crois que, je suis persuadé, que, p. ex. non dubito, quin domi sit je ne doute pas qu'il ne soit au logis. Nulla mora fuit, quin decernerent bellum ils n'hésitèrent pas à arrêter par un décret, de faire la guerre. Non dubito, quin offensionem negligentiae vitare non possim je crois ne pas pouvoir échapper au reproche (de négligence) d'avoir été négligent. Dubitandum non est, quin nunquam possit utilitas cum honestate contendere, il faut être persuadé, que l'utile ne peut jamais combattre l'honnête.

Quis igitur dubitet, quin in virtute divitiae sint?

Ego nihil praetermisi, quantum facere potui, quin Pompejum a Cuesaris conjunctione avocarem.

Infesta concio (Macedonum) vix inhiberi potuit, quin protinus suo more saxa in Polemonem jaceret.

Rem. On peut aussi employer l'infinitif après dubito et non dubito dans la signification de balancer ou hésiter.

Quin signifie aussi pourquoi pas conformément à la composition primitive de qui (l'ablat. du pron. interrog. qui, quis?) et de non. Dans ce sens la particule se construit avec l'indicatif, l'impératif ou la première personne plurielle du conjonctif, p. ex. quin conscendimus equos? quin dicis? quin dic statim? quin experiamur?

e) Quominus (pour ut eo minus) ne se met qu'après les verbes qui expriment un obstacle, tels que: defendere (détourner), deterrere, impedire, intercedere, obsistere, obstare, officere, prohibere, recusare, repugnare. Ajoutez-y beaucoup d'autres expressions qui marquent à peu près la même idée, p. ex. non contineo me, non pugno, nihil moror, stat ou fit per aliquem, il tient à quelqu'un, il dépend de quelqu'un. On peut toujours remplacer quominus par ne, si la phrase est affirmative ou par quin, si le verbe est précédé d'une négation.

Cimon nunquam in hortis custodem imposuit, ne quis impediretur, quominus ejus rebus, quibus quisque vellet, frueretur.

Parmenio, quum audisset, venenum a Philippo medico regi parari, deterrere eum voluit epistola scripta, quominus medicamentum biberet, quod medicus dare constitueret.

Per me stat, quominus illud fiat (il ne tient qu'à moi, que cela se fasse).

- 7. Le conjonctif se met après les relatifs et les conjonctions, dans les phrases incidentes, lorsqu'on rapporte la pensée ou le discours d'un autre, ou lorsqu'on expose ses propres pensées, en parlant de soi comme d'une troisième personne. Pour plus de clarté, nous examinerons séparément les cas où de semblables propositions se rencontrent:
  - a) Dans la construction de l'accusatif avec l'infinitif, le verbe de la phrase incidente se met au conjonctif, si cette incidente est énoncée comme la pensée ou les paroles de celui dont on parle, ou si elle sert à déterminer la proposition de l'accusatif avec l'infinitif; exemples:

Socrates dicere solebat, omnes in eo, quod scirent, satis esse eloquentes.

Satis nobis persuasum esse debet, si omnes deos hominesque celare possimus, nihil tamen injuste esse fuciendum.

Perspicuum est, esse aliquod numen praestantissimae mentis, quo hic mundus regatur.

b) Les incidentes d'une proposition dont le verbe est au conjonctif, prennent aussi le conjonctif, si la proposition exprime une intention, une prière, un ordre donné par un autre ou une supposition avec si et que les incidentes s'y rapportent nécessairement; exemples:

Rex imperavit, ut, quae bello opus essent, pararentur.

Eo simus animo, ut nihil in malis ducamus, quod sit vel a deo immortali vel a natura constitutum.

c) Enfin, lorsque l'incidente exprime la pensée de celui dont on parle, et non les paroles de célui qui parle, son verbe se met au conjonctif, quoique le verbe de la proposition principale soit à l'indicatif; ainsi dans cette phrase: Noctu ambu-

labat in publico Themistocles, quod somnum capere non posset, on indique que Thémistocle lui-même a donné ce motif; mais l'écrivain pouvait aussi l'exprimer comme son observation et se servir de poterat, aussi bien que de ambulabat.

Socrates accusatus est, quod corrumperet juventutem et novas superstitiones induceret. Quint. IV, 4.

Aristides nonne ob eam causam expulsus est patria, quod praeter modum justus esset? Cic. Tusc. V, 39.

Dans les deux derniers exemples, la pensée du motif doit être attribuée aux accusateurs et aux Athéniens.

Rem. Si une telle proposition subordonnée exprime une idée qui appartient au sujet de la proposition principale, ou bien les pareles de ce sujet, on fuit usage du pronom refléchi sui, sibi, se ou de l'adjectif possessif suus, sua, suum; exemples: Hex militi aperuit, quis esset, multa pollicens, si se conservasset.

Frater in somnis me rogavit, ut quoniam sibi vivo non subvenis-

sem, mortem sulm ne inultitm esse paterer.

8. On se sert encore du conjonctif, dans les interroga-281. tions indirectes, c'est-à-dire dans celles qui dépendent d'un verbe, tel que interroger ou un de ceux après lesquels les Romains peuvent mettre l'accusatif avec l'infinitif. Ces mots interrogatifs sont: Quis, quid; qui, quae, quod; quot, qualis, quantus, quam, ubi, unde, quare, cur, uter, quo, quomodo, utrum, an, num et l'enclitique ne; exemples:

Suepe ne utile quidem est scire, quid futurum sit. Cic. Qualis sit animus, ipse animus nescit. Cic. Tusc. 1, 22. Incertum est, quo te loco mors exspectet. Sen. ep. 26.

Tarquinius Superbus, Prisci Tarquinii regis filius neposne fuerit, parum liquet. Liv. 1, 46.

Rem. Dans l'interrogation double, directe ou indirecte, la première question est indiquée par utrum, par num on par l'enclitique ne, ou même elle n'est accompagnée d'aucune particule interrogative, et la seconde est indiquée par un ou par l'enclitique ne; ensorte qu'on peut employer indifféremment les quatre manières suivantes;

Utrum on num (manque) ne (enclitique) - an

(manque) — ne (enclitique).

Il faut encore remarquer, que si le second membre d'une question disjonctive contient une négation, on emploie dans les questions directes an non en répétant ordinairement le verbe, et dans les questions indirectes nec ne qui est presque toujours sans verbe ; p.ex .:

Fuistine npud Claudium, an non fuisti? Interrogablet, num illam regionem vidissem, nec ne.

9. Outre les cas dont nous avons fait mention plus haut, 282. à l'occasion des phrases incidentes, les pronoms et les adverbes relatifs se construisent encore avec le conjonctif, lorsque la proposition qu'ils introduisent, indique une conséquence, ou un motif de ce qui a été énoncé dans la proposition précédente. Ainsi

dans la phrase : miles fortissimus quem metus mortis non perturbaret; le mépris de la mort est une conséquence du courage que l'on attribue au soldat; et dans la suivante: O miserum senem qui mortem contemnendam esse in tam longā aetate non viderit: les mots qui non viderit donnent la raison de l'épithète miserum par laquelle on qualifie le vieillard.

Voici quels sont les cas dans lesquels les relatifs expriment un rapport de cette nature entre deux propositions, et où par conséquent ils régissent le conjonctif:

a) Après sic, ita, tam, talis, tantus, is, hujusmodi, etc. le relatif peut se resoudre par ut; alors qui est mis pour ut ego, ut tu, ut ille, ut is; cujus, pour ut mei, ut tui, ut sui, ut ilillius, ut ejus; cui, pour ut mihi, ut tibi; quem, pour ut me, ut te, ut eum, et de même au pluriel; exemples;

Multae res sunt ejusmodi, quarum exitus nemo providere possit. Cic.

Qui potest temperantiam laudare is, qui summum bonum in voluptate ponat.

On met quelquefois le relatif avec le conjonctif, si le démonstratif doit être sous-entendu; exemples:

Nonne satius est mutum esse, quam quod nemo intelligat dicere? Cic. Phil. III, 9.

Nunc dicis aliquid quod ad rem pertineat. Cic. pro Rosc. Am. 18. On sous-entend tale.

On met aussi le conjonctif avec les comparatifs suivis de quam qui, parceque la proposition exprime alors la conséquence de la supériorité indiquée par le comparatif; exemple:

Major sum, quam cui possit fortuna nocere. Je suis trop

grand pour que la fortune puisse me nuire.

b) Dans les expressions générales, tant affirmatives que négatives, le relatif avec le conjonctif, marque la qualité prochaine. Ces expressions generales sont les mots: Est, sunt, reperiuntur, inveniuntur, existunt, exoriuntur (sous-entendu homines); nemo, nullus, nihil est, quis est? quid est? quotusquisque est? quantum est? ou qui, quae, quod, pris adjectivement et comme interrogatif. On peut partout sous-entendre un démonstratif avant le relatif; exemples:

Sunt qui censeant ună animum et corpus occidere, animumque in corpore exstingui. Cic. Tusc. 1, 9.

Nihil est, quod tam miseros fuciat, quam impietas et scelus. Cic. de Fin. V, 24.

Quotus enim quisque est, cui sapientia omnibus omnium divitiis praeponenda videatur?

Quae latebra est, in quam non intret metus mortis? Sen.

c) Si la proposition construite avec le relatif, contient le motif de la proposition précédente, le verbe se met au conjonctif, et dans ce cas, le relatif peut se tourner par quum ou par quia; exemples:

O fortunate adolescens, qui (quum) tuae virtutis Home-

rum praeconem inveneris! Cic. p. Arch. 10.

Caninius fuit mirifică vigilantiă, qui suo toto consulatu somnum non viderit (son consulat ne durait qu'un seul jour) Cic. ep. ad Fam. VII, 30.

Quem ardorem studii censetis fuisse in Archimede, qui, dum in pulvere quaedam describit attentius, ne patriam quidem captam esse senserit. Cic. de Fin. V, 19.

d) Le verbe de la proposition relative se met au conjonctif, lorsque cette proposition exprime l'intention ou le but de la proposition principale, et que le relatif peut se remplacer par ut, afin que; exemples:

Sunt autem multi qui cripiunt aliis quod aliis l'argiantur; Cic. de Off. 1, 14.

Pyrrhus ad Romanos legatum misit qui pacem aequis conditionibus peteret. Eutr. II, 7.

Populus Romanus sibi tribunos plebis creavit, per quos contra Senatum et Consules tutus esse posset. Eutr. 1, 13. Super tabernaculum regis, unde ab omnibus conspici posset, imago solis crystallo inclusa fulgebat. Curt. III, 3.

e) Après les adjectifs dignus, indignus, aptus, idoneus les relatifs se construisent ordinairement avec le conjonctif; exemples:

Dignus est, cuĵus exemplum imitere ; indignus est, qui laudetur.

Voluptus non est digna, ad quam sapiens respiciat. Sen.

f) Enfin, dans les récits, lorsqu'on parle d'une action répétée, après les pronoms et les adverbes relatifs, on met quelquefois l'imparfait et le plusqueparfait du conjonctif, cependant l'indicatif est encore plus usité; exemple:

Nemo Pyrrhum, qua tulisset impetum, sustinere valuit.

Nous avons vu plus hant que toutes les conjonctions, en particulier les conjonctions causatives, demandent après elles le conjonctif, lorsqu'elles se trouvent dans une proposition subordonnée qui exprime les pensées ou les paroles d'un autre. Les conjonctions dont il nous reste à parler, se construisent aussi avec le conjonctif; mais l'on explique facilement par la liaison des idées, l'emploi de ce mode.

Les particules par lesquelles on marque le désir, comme utinam, o si, ut, se construisent avec le conjonctif, parce que la chose désirée n'existe que dans l'imagination; on emploie le présent et le parfait, lorsque la chose désirée est possible; l'impar-

fait et le plusqueparfait, lorsque celui qui exprime le voeu la regarde comme impossible.

Quasi, tanquam, ac si, velut si et velut, (comme si); dum, modo, dummodo (pourvu que) et avec une négation dum ne, modo ne, dummodo ne précèdent toujours une proposition qui exprime une pensée, une supposition, et ne régissent par conséquent que le conjonctif; exemples:

Sic cogitandum est, tanquam aliquis in pectus intimum

inspicere possit. Sen. Epist. 83.

Multi omnia recta et honesta negligunt, dummodo potentiam consequantur. Cic. de Off. III, 21.

283. 10. La conjonction nedum (beaucoup moins, encore moins, bien loin de) prend aussi le conjonctif, parce qu'elle désigne une supposition.

Quamvis qui diffère de quamquam s'emploie fort bien avec lé conjonctif, lorsqu'il signifie à quel que point que, comme quantumvis, quamlibet; exemple: Quamvis sis miser, tamen non es me miserior. Licet, quoique, a la même signification et la même construction; exemple: Non est magnus pumilio, licet in monte constiterit. Les particules de temps dum, donec et quoud, lorsqu'elles signifient aussi long-temps que prennent l'indicatif aussi bien que quamdin. Lorsqu'elles signifient jusqu'à ce que, elles régissent l'indicatif, si elles indiquent le moment jusqu'auquel l'action dure ou a duré, et le conjonctif, si la chose est représentée comme pensée ou si ces particules désignent le but de l'action qui précède, p. ex.: je resterai ici jusqu'à ce que tu sortes. Il est indécis s'il sortira, mais je le pense; par conséquent donec exeas.

Lacedaemoniorum gens fortis fuit, dum Lycurgi leges vigebant.

Iratis aut subtrahendi sunt ii, in quos impetum conantur facere, dum se ipsi colligant, aut rogandi orandique sunt, ut, si quam habent ulciscendi vim, differant in tempus aliud, dum defervescat ira.

Les conjonctions antequam et priusquam sont accompagnées du conjonctif, si l'action à venir se trouve dans une liaison très étroite ou dans un rapport supposé avec l'autre action, p. ex. les phrases absente toi avant que le roi arrive, ou il s'absenta, avant que le roi arrivât, exigent en latin le conjonctif, si l'arrivée supposée du roi était la cause du départ de quelqu'um; on dit donc: discede antequam rex veniat et discessit untequam rex veniret. Mais s'il s'agit, de donner seulement une détermination de temps, on met l'indicatif; p. ex. haccomniu ante facta sunt, quam Verres Italiam attigit. On indique par ces paroles, que l'arrivée de Verres en Italie n'a aucun rapport avec ces évènemens là.

11. La particule quum a deux acceptions différentes, c'est 284. à-dire elle est particule de temps et conjonction causale. Nous traiterons de ces deux significations séparément.

Quum est proprement un adverbe de temps relatif, dont le demonstratif est tum, et comme tel il régit l'indicatif; mais il sindique aussi le rapport du motif à la conséquence; il significe alors puisque, comme, et régit le conjonctif; exemple: Quum sciam, quum scirem, quum intellexerim, quum intellexissem, hoe feci.

La signification de quoique dans laquelle ce mot exprime aussi un motif auquel contre notre attente la conséquence ne correspond pas demande nécessairent le conjonctif; exemple:

Homines, quum multis rebus infirmiores sint, hac re maxime bestiis praestant, quod loqui possunt. Cic.

Cependant, dans un récit, quum se construit avec l'imparfait et le plusqueparfait du conjonctif, parceque, dans une suite d'événements qui dépendent les uns des autres, le précédent est toujours considéré comme la cause du suivant; il y a donc en nième temps un rapport de temps et de cause; si je dis, par exemple: Caesar, quum Pompejum vicisset, in Asiam trajecit, j'exprime non-seulement que César passa en Asie après avoir vaincu Pompée, mais qu'il n'y serait pas passé, s'il ne l'avait pas vaincu.

Mais quand il n'est pas question d'une action antérieure qui soit la cause de la suivante, ou en d'autres termes, lorsqu'on ne fait pas un récit, quum employé comme particule de temps, se construit avec tous les temps de l'indicatif.

Qui non defendit injuriam neque propulsat a suis, quum potest, injuste facit. Cic. de Off. III, 18.

Sed da operam, ut valeas, et si valebis, quum recte navigari poterit, tum naviges.

Verres confecto itinere, quum ad aliquod oppidum venerat, eadem lectica usque in cubiculum deferebatur (action souvent répétée; il avait contume, de le faire ainsi.)

- 12. L'usage de quum, employé comme conjonction de 285, temps, donne lieu aux remarques suivantes:
- 1) Quum avec l'indicatif du parfait et de l'imparfait, s'emploie pour les actions simultanées, et se traduit par peu dant que, tandis que. Cette simultanéité est encore mieux indiquée par l'addition de interea, interim. Le parfait se met lorsqu'on fait un rapport historique, l'imparfait lorqu'on trace un tableau ou qu'on donne une description de quelque chose.
- 2) Quum, surtout avec le présent de l'indicatif, mais aussi avec les autres temps du mème mode, donne de la vivacité au

récit; le premier membre de la phrase commence alors ordinairement par jam, nondum, vix, aegre; et l'on ajoute à quum, repente ou subito:

Catulus, quum ex vobis quaereret, si in uno Cn. Pompejo omnia poneretis, si quid eo factum esset, in quo spem essetis habituri: cepit magnum suae virtutis fructum ac dignitatis, quum omnes prope una voce in eo ipso vos spem habituros esse dixistis.

Caedebatur virgis in medio foro Messanae civis Romanus, Judices, quum interea nullus gemitus, nulla vox alia istius miseri inter dolorem crepitumque plagarum audiebatur, nisi haec: civis Romanus sum.

Jamque, qui Darium vehebant equi, confossi hastis et dolore efferati, jugum quatere et regem curru excutere coeperant, quum ille, veritus ne vivus veniret in hostium potestatem, desilit, et in equum, qui ad hoc sequebatur, imponitur:

Jam in conspectu, sed extra teli jactum utraque acies erat, quum priores Persae inconditum et trucem sustulere clamorem.

#### Chapitre XI.

## De l'Impératif.

286. 1. L'impératif a deux formes à l'actif et autant au passif dont l'une a été nommée par les anciens impératif du présent, l'autre impératif du futur. Ces deux formes expriment non seulement un ordre, mais aussi un conseil, un désir ou une exhortation. Voici la différence de l'emploi des deux impératifs.

L'imperatif du présent indique qu'on veut, ou bien que quelque chose se fasse immédiatement et sur le champ, p. ex. lege, lis! morere meurs! ou bien que ce qui existe déjà, existe et dure encore plus long temps, p. ex. vive felix! Quant à l'impératif du futur, il énonce un ordre par rapport à une autre action, après l'accomplissement de la quelle l'ordre doit être executé. Mais il n'est pas nécessaire, de parler de cet autre action dans une phrase particulière; il suffit quelquefois de la passer sous silence et de sous-entendre ce qui manque à ce sujet.

Quum valetudini tuae consulueris, tum consulito navigationi.

Prius audite paucis: quod quum dixero, si placuerit, facitote.

Crus petito: dabitur; nunc abi.

289.

2. C'est pourquoi on met l'impératif du futur dans la ré-287. daction des lois, des traités et de tous les autres documens dans lesquels on arrête quelque chose dès un temps fixé pour tout l'avenir.

Aussi fait on usage du même impératif, quand on donne des préceptes ou des règles de conduite, c'est à-dire, quand on préserit ce qu'il faut faire à diverses reprises ou toutes les fois que l'occasion s'en présente.

Regio imperio duo sunto, iique Consules appellantor, militiae summum jus habento, nemini parento, illis salus populi suprema lex esto.

Ignoscito saepe alteri, nunquam tibi.

3. Le ne de défense se traduit par ne avec l'impératif, et non 288. par non. Au lieu d'un second ne on n'emploie pas neque, mais neve.

Hominem mortuum (inquit lex in duodecim tubulis) in urbe ne sepelito, neve urito.

4. L'impératif des deux temps peut être remplacé:

1) par le futur qui est accompagné de non quand il faut une négation, p. ex. facies ou non facies hoc dans la signifi-

cation de fais cela ou ne fais pas cela;
2) par le présent du conjonctif à la seconde et à

la troisième personne;

3) par le parfait du conjonctif à la seconde personne ordinairement avec une négation, p. ex. ne dixeris, nemini dixeris.

On peut renforcer l'impératif, lorsqu'il marque un ordre, en se servant des périphrases suivantes: cura ut, fac ut, ou fuc avec le simple conjonctif, par exemple: cura, ut muture venius; fuc magno animo sis. Ontre cela au lieu du ne de défense devant l'impératif on peut employer fuc ne, cuve ne ou cave avec le simple conjonctif, p. ex. cave putes, cave dixeris. Enfin on peut faire usage de noli avec l'infinitif, p. ex. noli putare, nolite existimare:

Quod dubitas ne feceris, ne fais pas ce dont tu doutes. Magnum fac animum hubeas et spem.

## Chapitre XII.

## De l'Infinitif.

1. L'infinitif est ainsi nommé parcequ'il exprime l'action 290. ou l'état du verbe sans désigner ni la personne, ni le nombre, ni le temps. Il a deux formes, dont l'une scribere, représente l'action ou l'état comme durable, et l'autre scripsisse, les représente comme accomplis. C'est le verbe fini dont dépend l'infinitif, qui détermine le temps de l'action ou de l'état.

- Rem? Ou a donné à la première de ces deux formes le nom de présent de l'infinitif; et à la seconde, celui de parfait, mais cette dénomination n'est pas exacte; car puisque l'on peut dire non-sculement: rolo scribere, muis aussi volebam, volueram heri scri-bere, volam cras scribere, la forme scribere n'indique pas un présent, mais elle marque en général une action qui n'est pas achevée. Il vaudrait donc mieux nommer la première forme Infinitivus rei infectae, ou bien présent et imparfait de l'infinitif, (si l'on pense à la ressemblence qui est entre les formes du verbe fini et celles de l'infinitif et à l'analogie de leur signification), et donner à la seconde le nom de Infinitivus rei perfectue, ou parfait et plusqueparfait de l'infinitif.
- 291. 2. Il y a anssi au passif deux infinitifs, l'un pour l'état (la souffrance) durable et l'autre pour l'état (la souffrance) accompli. Nous nommons le premier infinitif du présent, le second infinitif du parfait. Le premier a une forme simple: laudari, être loué, le second a une forme composée: laudatus esse, ou avec l'accusatif, laudatum esse, avoir éte loué.
- 292. Outre ces infinitifs de durée et d'accomplissement, il v a encore à l'actif et au passif un infinitif du futur, qui représente l'action ou l'état (la souffrance) comme durable. A l'actif, il se forme du participe futur avec esse, laudaturum esse; au passif, du supin avec iri, laudatum iri. Le futur de l'infinitif actif prend tous les genres et tous les nombres, et célui du passif est invariable.
  - Rem. Le participe futur en urus exprime proprement l'intention, et se combine avec esse et fuisse; suivant qu'il répond au futur simple ou au futur passé de l'indicatif; exemples: Scio te scripturum esse, je sais que tu écriras; scio te scripturum fuisse, je sais que tu as dû écrire, ou que tu aurais écrit. Il entre aussi dans les propositions conditionnelles, après une condition antérieure et non accomplie; exemple:

Etiamsi obtemperasset auspiciis, idem eventurum fuisse puto. Cic. de Div. 11, 8. je crois que la même chose sernit arrivée, quand même il aurait obéi aux augures. On ne peut pas se servir, pour le futur de l'infinitif passif, du participe futur passif avec esse, parceque ce participe n'a que la signification de nécessité; laudandum esse, laudandum fuisse, sont les équivalents de necesse esse, ut laudetur, necesse fuisse, ut laudaretur.

293. On peut aussi exprimer le futur de l'infinitif par futurum esse ut, ou fore ut, avec le présent ou l'imparfait du conjonctif, pour marquer la durée, et avec le parfait ou le plusque-parfait, pour marquer l'accomplissement. Le choix de ces temps est déterminé par les temps du verbe dont ils dépendent; exemples: Credo fore ut epistolam scribas; credebam fore ut epistolam scriberes; credo fore ut epistolam scripseris; credebam fore, ut epistolam scripsisses. Et de même au passif: Credo fore ut epistola scribatur; credebam fore ut epistola scriberetur. Pour indiquer l'accomplissement dans l'avenir, on a re-

cours au participe parfait, scriptus, qui n'a pas de correspondant à l'actif: Credo epistolam scriptam fore; je crois que la lettre aura été écrite; credebam illam scriptam fore; je croyais qu'elle aurait été écrite. L'emploi de futurum esse ut, fore ut, est surtout nécessaire, quand le verbe n'a ni supin ni participe futur actif, ce qui est le cas de plusieurs verbes intransitifs; exemples: Spero futurum esse (ou fore) ut te hujus rei poeniteat. Puto fore ut brevi omnibus his incommodis medeure.

Mais abstraction faite de ce cas, cette périphrase est d'un fréquent usage, et elle est surtont au passif plus usitée que celle dont nous avons parlé plus haut, laquelle se compose pour l'infinitif futur passif du supin et de iri.

Video te velle in coelum migrare, et spero fore ut contingut id nobis.

Non eram nescius, fore ut hic noster labor in varias reprehensiones incurreret.

Ptolemaeus mathematicus Othoni persuaserat, fore ut in imperium adscisceretur.

5. L'infinitif peut aussi être considéré comme un substan-294. tif nentre qui n'a que deux cas, le nominatif et l'accusatif; mais il ne perd pas pour cela sa qualité de verbe, puisqu'il a un régime, et qu'il exprime l'accomplissement et la durée de l'action.

L'infinitif est au nominatif, lorsqu'il est le sujet de la proposition; exemple: Ignoscere amico humanum est. Laudari jucundum est. Virtus est vitium fugere, pour fuga vitii virtus est. Invidere non cadit in sapientem.

L'infinitif est à l'accusatif lorsqu'il est l'objet d'un verbe transitif, p. ex. volo, cupio, audeo, conor hoc facere, dicere, scribere, comme on dit: cupio hanc rem; nescio mentiri; didici vera dicere.

Vincere scit Hannibal, victoria uti nescit.

- 6. Quand le verbe à l'infinitif est accompagné de son 295. propre sujet, ce sujet se met à l'accusatif, et l'infinitif se traduit en français par un temps de l'indicatif ou du conjonetif précédé de la conjonction que.
  - Rem. On fait une exception pour l'infinitif historique, ainsi nommé à cause de l'emploi fréquent qu'en font les historiens dans les récits rapides; cet infinitif historique est toujours au présent, et son sujet reste au nominatif; exemple:

Alexander territos castigare, adhorturi, praelium quod jam elanguerat solus accendere. Curt, IV, extr.

L'infinitif construit avec l'accusatif s'emploie de deux manières, comme sujet et comme objet d'une proposition. Il est sujet partout où il faudrait mettre le nominatif si l'on remplacait l'infinitif par un substantif. Tels sont les phrases où l'on trouve les expressions suivantes: justum, aequum, verisimile, consentaneum, apertum, certum est, apparet, constat, oportet, necesse est, opus est, expedit, intelligitur, perspicitur et d'autres locutions semblables; exemples:

Victorem parcere victis aequum est.

Constat profecto ad salutem civium inventas esse leges. Cic. de leg. II, 5.

Legem brevem esse oportet, quo facilius ab imperitis teneatur. Sen. Epist. 94.

Magnis in laudibus tota fere fuit Graecia victorem Olympiae citari. Nep. praef.

Rem. Il est douc inexact de dire que cet accusatif avec l'infinitif est régi par verum est, constat oportet, etc. puisque l'infinitif est ici le nominatif, et qu'ou aurait pu dire: Acqua est victoris humanilas; legum brevitas necessaria est.

296. 7. L'accusatif avec l'infinitif sert d'objet aux verbes dont le sens est complété par une autre proposition; tels sont ceux qui expriment les operations des sens ou de l'esprit, et ceux qui signifient annoncer (verba sentiendi et declarandi) comme audio, video, sentio, animadverto, cognosco, intelligo, percipio, disco, scio, opinor, suspicor, credo, cogito, censeo, existimo, duco, statuo, memini, recordor, obliviscor; — dico, scribo, perhibeo, refero, nuncio, confirmo, nego, ostendo, demonstro, promitto, polliccor, spondeo, voveo et plusicurs autres dont la signification primitive est sentir, savoir, penser, dire. Après ces verbes ou après d'autres locutions qui ont le même sens, on met l'infinitif et le sujet de la proposition subordonnée se trouve à l'accusatif:

Sentit animus se suā vi, non alienā moveri. Cic.

Ego ne utilem quidem arbitror esse nobis futurarum rerum scientium.

Rem. 1. Les phrases subordonnées qui commencent par que et qui dépendent des verbes dont nous venons de parler s'énoncent donc par l'accusaif avec l'infinitif, pex. je sais qu'il l'a fait, scio eum hoc fecisse Les incidentes qu'ou ajoute à ces phrases subordonnées se mettent au conjonctif. Il faut ici remarquer 1) que les pronoms personnels, qui n'accompagnent les autres modes du verbe que lorsqu'on veut donner de l'éuergie à l'expression, doivent toujours accompagner l'infinitif lorsqu'ils lui serveut de sujet; 2) que le pronom réfléchi (sui, sibi, se) s'emploie non-seulement dans la proposition subordonnée, si elle contient quelque chose qui se refère à la proposition principale; mais aussi dans les propositions incidentes qui expriment des paroles ou des pensées du sujet de cette proposition principale; ainsi l'on dira: Caesar se sui commodi causa arma cepisse dicebat. Caesar postquam nihil sibi ac sinis postulatis tributum esset, se non sui commodi sed ipsius reipublicae causa arma cepisse dicebat. Au contraire on dirait: Caesar, quod ejus causa a plerisque damnabatur, se non sui commodi causa arma cepisse dicebat, parce que l'incidente n'appartient pas ici à la pensée de César.

Du reste, après les verbes qui signifient espérer, promettre non seulement on doit exprimer par l'accusatif les pronoms personnels qui servent de sujet à l'infinitif, mais encore il fant mettre l'infinitif au fatur, p. ex. promisit se venturum, daturum esse, spero hoc me assecuturum (avec l'ellipse de esse laquelle est fréquente pour cet infinitif et pour l'infinitif parfait passif.)

requente pour cet infinitif et pour l'infinitif parfait passif.)

Rem. 2. Si un infinitif actif se trouve accompagné de deux accusatifs, celui du sujet et celui de l'objet et qu'il puisse en résulter une équivoque, on tourne l'actif par le passif, l'accusatif de l'objet devient sujet et l'autre accusatif se remplace par la préposition ab avec son régime.

tion ab avec son régime. Ne fando quidem auditum est, crocodilum aut ibim aut felem

violatum esse ab Acgyptio.

8. L'accusatif du sujet dans la construction de l'accusatif 297. avec l'infinitif après les verbes dire, montrer, croire, (dicere, ferre, tradere, narrare, nuntiare, prodere, ostendere, credere, existimare etc.) est considéré en latin comme accusatif de l'objet régi par ces verbes. Voilà pourquoi on peut changer la proposition de manière qu'on prend le passif accompagné du nominatif qui est alors l'équivalent de l'accusatif de la construction active. C'est ce qu'on fait principalement, lorsque ces verbes ont pour sujet le pronom indéfini on ensorte que dicunt (les hommes disent, on dit) me virum probum esse peut être remplace par dicor vir probus esse. On emploie de même dans les autres personnes et les autres temps: diceris, dicitur vir probus esse, dicimur, dicimini, dicuntur viri probi esse etc. La même manière de parler a aussi souvent lieu pour les verbes jubere et veture, p. ex. Consules jubentur exercitum scribere on ordonne aux Consuls de lever des troupes; abire jussus sum, on m'a ordonné de m'absenter; vetamur hoc facere, on nous défend de le faire. De plus on a coutume de mettre à la place de l'expression impersonnelle videtur (il semble) avec l'accusatif et l'infinitif, le même verbe (videor, videris, videmur, videmini) employé personnellemnet et construit avec le simple infinitif, p. ex. videor errasse, il semble, que je me suis trompé; videmini hoc fecisse, il semble que vous l'avez fait.

Xanthippe, Socratis philosophi uxor morosa admodum fuisse

fertur et purgiosa.

Tyndaridae fratres non modo adjutores in proeliis victoriae populi Romani, sed etiam nuntii fuisse perhibentur.

9. Le sujet du verbe à l'infinitif doit être supprimé, s'il 298. est général, et qu'il s'exprime par on, ou par il suivi d'un impersonnel; exemple: Ignoscere àmico humanum est. Mais avec le verbe esse et ceux qui prennent au passif deux nominatifs l'un du sujet, l'autre de l'attribut, comme huberi, videri, fieri, existimari, judicari, l'attribut se met à l'accusatif, quoique le sujet ne soit pas exprimé; exemples:

Contentum suis rebus esse maximae sunt certissimaeque di-

vitiae. Cic.

In re publica multo praestat beneficii quam maleficii immemorem esse. Atticus maximum existimavit quaestum, memorem gratumque cognosci. Nepos. Attic. 9.

299. 10. L'accusatif avec l'infinitif accompagné d'une particule interrogative sert d'exclamation, ou exprime l'indignation; il semble alors indépendant, mais il peut s'expliquer par l'ellipse de credibile est? verumne est? exemple:

Mene incepto desistere victam, nec posse Italià Teucrorum avertere regem?

Cependant une proposition avec ut, peut aussi prendre la forme interrogative et exprimer l'indignation. Il faut alors suppléer fieri potest? p. ex. victamne ut quisquam victrici patriae praeferat?

11. Les verbes avoir coutume, oser, pouvoir, de-300. voir et d'autres semblables sont suivis du simple infinitif. Si cet infinitif est un des suivants: esse, haberi, judicari, videri ou un autre semblable, l'attribut se met au nominatif, p. ex. solet tristis videri, aude sapiens esse, debes esse diligens. Mais avec les verbes vouloir et désirer on fait deux constructions différentes. Si le sujet est le même pour les deux verbes, on met l'infinitif auquel on ajoute un nominatif de l'attribut, au cas que l'infinitif soit un de ceux (esse, haberi etc.) dont nous venons de parler. Si le sujet est différent ou si l'on répète le pronom de la même personne, on se sert de l'accusatif avec l'infinitif. On dit donc d'un côté volo eruditus fieri, de l'autre côté volo te eruditum fieri et volo me eruditum fieri. Par consequent il est egal, si je dis discipulum me haberi volo, non doctorem ou discipulus haberi volo, non doctor; principem se esse maluit, quam videri ou princeps esse maluit, quam videri. Nous parlerons bientôt d'une troisième construction usitée avec les verbes qui signifient vouloir et désirer.)

Qui eget multis, gratum se videri studet.

- 301. 12. Il y a plusieurs verbes qui ont pour régime direct une proposition dont le verbe se met au conjonetif avec ut; dans ce cas, la proposition subordonnée exprime tantôt l'effét ou la conséquence, tantôt le but de l'action qui est énoncée par la proposition principale. Mais l'on peut quelquefois remplacer ut par l'accusatif avec l'infinitif. Nous parlerons de chaque classe de ces verbes en particulier.
  - a) Les verbes qui signifient vouloir, laisser et souffrir se construisent ordinairement avec l'accusatif et l'infinitif, rarement avec ut. Tels sont volo, nolo, malo, patior, sino. Mais ceux qu'on traduit par désirer, accorder et permettre (opto, concedo, permitto) admettent l'une et l'autre construction sans différence. Enfin les verbes de mander, exiger, (posco, postulo, flugito) et forcer (cogo) prennent plus souvent ut que l'infinitif, p. ex.

Phaethon optavit, ut in currum patris (Solis) tolleretur (on pourrait aussi dire tolli ou se tolli.)

Augustus dominum se appellari ne a liberis quidem aut nepotibus suis passus est,

b) Les verbes résoudre, se proposer, s'efforcer sont suivis de ut ou de ne, si la phrase subordonnée a un sujet différent de celui de la proposition principale; mais si le sujet reste le même, on préfère l'infinitif, quoique la particule ut puisse aussi avoir lieu. Tels sont les mots: statuo, constituo, decerno, tento, paro, meditor, curo, nītor, contendo. Ajoutez-y les locutions: consilium capio, in animum induco ou animum induco. On dit donc également statui, (constitui) domi manere et constitui ut domi manerem, mais seulement constitui ut filius meus tecum habitaret. Mais après les expressions operam do, hoc (id, illud) ago, nihil antiquius habco quam et après video dans la signification de tendre à quelque chose, a voir pour but on ne peut employer que la conjonction ut, p. ex.

 Qui sapientes appellari volunt, inducant animum, divitias, honores, opes contemnere, eaque, quae his contraria sunt, pro nihilo ducere.

Debes explicare omnia vitia filii, quibus parens incensus potuerit animum inducere, ut naturam ipsam vinceret, ut amorem illum penitus insitum ejiceret ex animo, ut denique patrem esse sese oblivisceretur.

Omne animal se ipsum diligit, ac simul ut ortum est id agit, ut se conservet.

Videndum est igitur, ut ea liberalitate utamur, quae prosit amicis, noceat nemini.

Rem. On ne dit pas operam mihi do, mais seulement operam do. Dans les expressions id agere, hoc agere, illud agere les pronoms id, hoc, illud appurtiennent essentiellement au verbe qui ne peut avoir cette acception que justement par cet adjouction.

c) Les verbes prier, exhorter, conseiller, pousser, encourager, ordonner (rogo, oro, peto, moneo, admoneo, commoneo, hortor avec ses composés, suadeo, persuadeo, impello, excito, incito, impero etc.) prennent les particules ut ou ne dans les deux cas, c'est-à-dire, non seulement quand le sujet est le même pour les deux membres de la proposition, mais aussi quand la phrase subordonnée a un autre sujet que celui qu'on trouve dans la proposition principale. L'infinitif ne peut avoir lieu que par exception. Enfin l'accusatif avec l'infinitif n'est admissible pour quelques uns de ces verbes que lorsqu'ils changent de signification. Il faut surtout remarquer, que les verbes moneo, admoneo et persuadeo sont suivis de l'accusatif avec l'infinitif, si la phrase dépendante est l'objet réel de ces

verbes, tandisque ut s'emploie s'il s'agit d'une action à venir. Voilà pourquoi même les verbes qui signifient dire et annoncer, tels que dico, nuntio, scribo exigent la conjonction ut, quand on indique le but que l'on a en parlant, p. ex.

Illud te oro et hortor, ut in extrema parte muneris tui diligentissimus sis.

Moneo obtestorque, uti hos, qui tibi genere propinqui sunt, caros habeas, neu malis alienos adjungere, quam sanguine conjunctos retinere.

Themistocles persuasit populo, ut pecunià publicà, quae ex metallis rediret, classis centum navium aedificaretur.

Tibi persuade, praeter culpam ac percutum homini accidere nihil posse, quod sit horribile aut pertimescendum.

- Rem. Les verbes qu'on traduit par ord onner, p. ex. imperare, mandare, praescribere, edicere, legem dare, decernere (décreter) se construisent avec ut d'après la règle que nous venous de donner. On fait une exception pour jubere et vetare après lesquels on met l'accusatif avec l'infinitif. Il faut seulement observer que cet infinitif doit être celui du passif, quand ces verbes n'ont pas pour régime direct un nom de personne, p. ex. militem occidi jussit. Vetuit castra vallo muniri; tandis que dans le cas contraire l'infinitif reste à l'actif, p. ex. militem abire jussit, vetuit milites ab opere discedere, milites vetuit castra vallo munire.
- d) Après les verbes qui signifient effectuer, faire ensorte, obtenir (facio, efficio, perficio, impetro, consequor) on ne fait jamais usage de l'infinitif ou de l'accusatif avec l'infinitif, mais toujonrs de la particule ut, puisqu'il s'agit ici d'exprimer une conséquence que l'on a en vue. De-là vient la périphrase de facere avec ut (de même fit, factum est ut) pour le verbe fini, p. ex. fecit, ut dimitteret milites pour dimisit milites.

Epaminondas perfecit, ut auxilio sociorum Lacedaemonii privarentur.

302. 13. On trouve souvent dans le récit de choses passées des phrases dans lesquelles un verbe au conjonctif précédé de ut ou de ne et dépendant d'un verbe de prière ou de commandement, est suivi d'une proposition dont le verbe est à l'infinitif et le sujet à l'accusatif. Dans un tel cas la dernière partie de la période sert seulement à exprimer les paroles ou les pensées du sujet dont on parle. Il est évident, que l'accusatif avec l'infinitif dépend alors d'un verbe qui signifie penser ou dire, et dont l'idée est contenue dans la signification du verbe de la phrase principale, p. ex.

Caesar exercitui imperavit, ne injussu suo concurreret: se, quum id fieri vellet, vexillo signum daturum.

His consulentibus nominatim Pythia praecepit, ut Miltia-

dem sibi imperatorem sumerent: id si fecissent, incepta prospera futura.

- 14. Enfin on ne met pas l'accusatif avec l'infinitif (qui se-303. rait ici sujet), mais ut:
- a) après les expressions qu'on traduit par il arrive: fit (fieri non potest) accidit, incidit, contingit et obtingit (qui se disent pour la plupart d'un événement heureux) evenit, usu venit, occurrit;
- b) après les mots qui signifient il reste encore, il suit, il s'ensuit: sequitur, futurum est, extremum est, reliquum est, relinquitur, restat et superest et quelquefois après accedit dans le sens de joint à cela que, quoique accedit ut soit moins usité que accedit quoid.

Fieri potest, ut recte quis sentiat, et id, quod sentit, polite eloqui non possit.

Persaepe evenit, ut utilitas cum honestate certet.

Amicis quonium satisfeci, reliquum est, ut egomet mihi consulam.

15. On met souvent le simple conjonctif sans conjonction 304. après les verbes qui expriment la volonté et la permission et qui peuvent prendre ut au lieu de l'accusatif avec l'infinitif, comme nous avons vu plus haut. Ce sont principalement les verbes: volo, nolo, malo, permitto, sino, licet. Le même mode se trouve aussi sans particule après les verbes qui ont la notion de demander, exiger, prier, conseiller, avertir, (peto, postulo, rogo, oro, precor, hortor, suadeo, censeo, moneo, admoneo). Ajoutez-y les deux impératifs fuc et cave dont le premier est d'ailleurs accompagné de ut, le second de ne et qui se construisent aussi avec le simple conjonctif.

Malo te sapiens hostis metuat, quam stulti cives laudent. Licet strenuum metum putes esse, velocior tamen spes est. Magnum fac animum habeas et spem bonam.

- Rem. Les verbes qu'on traduit par il faut ou il est nécessaire oportet et necesse est sont suivis tantôt de l'accusatif avec l'infinitif, tantôt du simple conjonctif. On peut donc dire également legem brecem esse oportet et lex oportet brevis sit; de même virtus necesse est vitium aspernetur atque oderit et virtulem necesse est vitium aspernari atque odisse. On ajoute à opus est l'accusatif avec l'infinitif, ou le simple infinitif, rarement ut avec le Conjonctif.
- 16. Nous avons vu plus haut (Nr. 5.) que l'accusatif avec 305. l'infinitif remplace un substantif abstrait. Mais la particule quod construit avec le verbe fini énonce un fait et le représente tel qu'il est arrivé. Dans le premier cas on ne considère que l'idée de la chose, dans le second on envisage la chose elle-même. Il est donc nécessaire de faire usage de quod, quand on répète les

paroles de quelqu'un dans l'intention d'y ajouter quelque chose, de les louer, de les blamer, de les expliquer ou de les restreindre, p. ex. quod putas me tibi invidere, fulleris. L'autre avait dit: invider mihi. Les deux constructions (quod et l'accus. avec l'inf.) peuvent servir de sujet à une proposition qui contient un des attributs suivants: il est agréable ou désagréable, il plait ou il déplait. Mais si l'attribut est quelque chose d'extrinsèque, p. ex. accedit, joint à cela (que) ou est causa, la cause en est, il est évident que quod peut seulement avoir lieu. On ajoute alors très souvent un des pronoms démonstratifs hoc; id, illud, pour marquer avec plus d'énergie le fait.

Inter causas malorum nostrorum est, quod vivimus ad

exempla.

Te hilari animo esse valde me juvat.

Juvat me quod vigent studia.

Rem. L'usage de quod au commencement d'une phrase où l'on répète là pensée ou les paroles d'autrui est fort fréquent dans le style epistolaire, p. ex. quod scribis te velle scire, quid nunc in urbe agatur: summa dissensio est civium. Quod mihi de filia gratularis, agnosco humanitatem tuam. On traduit ce quod par quan d à ce que en disant dans le premier exemple quant à ce que tu écris et dans le second quant à ce que tu me félicites,

306. 17. Une proposition que l'on peut regarder comme objet d'un verbe transitif ne peut s'exprimer par quod avec le verbe fini que lorsqu'elle dépend du verbe addere (surtout de l'impératif adde huc ajoutez-y) ou de facere avec un adverbe, p. ex. bene, male fecisti, quod. Dans ce dernier cas il est aussi permis d'employer ut, comme nous avons vu plus haut (Nr. 12. d.), mais la signification n'en est pas la même.

Hippocrates videtur honestissime fecisse quod quosdam errores suos, ne posteri errurent, confessus est.

Mais après les verbes qui marquent une passion (verba affectuum) se réjouir, s'affliger, s'étonner, se vanter, se plain dre (gaudeo, delector, doleo, succenseo, angor, poentet, miror, admiror, glorior, gratulor, gratias ago, queror, indignor) on peut mettre également l'accusaif avec l'infinitif et quod accompagné de l'indicatif ou du conjonctif, suivant que le motif de l'étonnement, de la joie ou de l'affliction est representé comme réel ou comme supposé.

Meum factum probari abs te gaudeo vehementerque laetor. Quod spiratis, quod vocem miltitis, quod formas hominum habetis indignantur.

Vetus illud Catonis admodum scitum est, qui mirari se ajebat, quod non rideret haruspex, haruspicem quum vidisset.

370. 18. On emploie quod lorsque la phrase subordonnée énonce un fait et qu'elle explique la proposition principale en se

rapportant en même temps à un pronon démonstratif comme hou; illud, istud, id à moins que ce pronom ne s'ajoute par pléonasme à un des verbes qui régissent ut ou l'accusatif avec l'infinitif, p. ex. hoc te oro, ut mihi hunc librum des. Voilà pourquoi cette règle n'est sûre que quand les pronoms démonstratifs précèdent au génitif, au datif, ou à l'ablatif ou quand ils dépendent d'une préposition.

Mihi quidem videntur homines hac re maxime bestiis praestare, quod loqui possunt.

Socrates apud Platonem hoc Periclem caeteris praestitisse oratoribus dicit, quod is Anaxagorae fuerit auditor.

#### Chapitre XIII.

## Des participes.

1. Le participe exprime l'action ou l'état d'un verbe sous 308. la forme d'un adjectif, mais il régit le cas du verbe dont il dérive, et il marque en même temps la diversité de l'action suivant qu'elle dure encore ou qu'elle est achevée.

Cette forme est en général défective, car la plupart des verbes latins n'ont à l'actif qu'un participe présent, scribens, écrivant, et au passif, un participe passé, scriptus, écrit; indépendamment des deux participes futurs scripturus, qui veut écrire ou qui écrira et scribendus, devant être écrit. Ce dernier participe remplace aussi dans les cas obliques le participe présent passif qui manque à la langue latine. Car on n'y trouve pas, comme dans le grec, un participe actif qui exprime l'action achevée, ayant écrit; ni un participe qui marque l'état durable au passif, qui est écrit. Il faut pourtant en excepter les verbes déponents qui ont conservé ces différents temps, parceque leur forme passive a une signification active, ainsi: imitans, imitant; imitantus, ayant imité, qui a imité; imitaturus, qui veut imiter ou qui imitera; imitandus, qui doit être imité.

Re m. C'est pour éviter une périphrase on une tournure passive, qu'au défaut d'un participe passé actif on fait un fréquent usage du participe passé des verbes déponents dont le nombre est assez considérable pour offrir facilement des synonymes de verbes actifs; ainsi, au lieu de: victoria parta statim Romam rediit on dit souvent victoriam adeptus (assecutus, consecutus) statim Romam rediit. Plusieurs participes passés des verbes déponents ont aussi quelquefois par exception une signification passive. Tels sont: adeptus, comitatus, confessus, dimensus, expertus, interpretatus, meditatus, pactus, partius.

Quelques verbes actifs ont cependant, sous la forme passive, un partipe passé avec le sens actif. Ce sont jurare, coenare et prandère qui donnent juratus, coenutus et pransus, aux quels on doit joindre encore les participes des verbes neutropassifs: ausus, gavisus, solitus, fisus et confisus.

309. 2. On se sert du participe, en latin, non-seulement pour les incidentes explicatives qui se joignent par un pronom relatif à un nom de la proposition principale; mais encore pour remplacer les particules de temps quand, comme, ou celles de cause puisque, parce que, ou d'autres qu'on traduit par quoique, bienque, à moins que ces phrases n'aient un sujet différent de celui de la proposition principale.

Est enim lex nihil aliud, nisi recta et a numine deorum tracta ratio, imperans honesta, prohibens contraria.

Curio, ad focum sedenti, magnum auri pondus Samnites quum attulissent, repudiati ab eo sunt.

Dionysius tyrannus, Syracusis expulsus, Corinthi pueros docebat.

Dionysius, cultros metuens tonsorios, candenti carbone sibi adurebat capillum.

Risus interdum ita repente erumpit, ut eum cupientes tenere nequeamus,

310. 3. Les participes servent aussi à éviter certains substantifs qui expriment l'action du verbe et qui ne sont pas toujours bien usités. On emploie alors le participe passé, si l'action est accomplie et le participe futur passif, si elle n'a pas encore lieu. (Quant au part. fut pass. voyez § 318.) On fait cet usage des deux participes dans tous les cas du singulier et du pluriel sans prépositions et avec prépositions. Voici les prépositions qu'on y peut ajouter: ad, ante, ob, post, propter, ab, in et ex, p. ex. hae litterae recitatae magnum luctum fecerunt, la lecture de cette lettre etc. Tarentum captum, la prise de Tarente, receptus Hannibal, la réception d'Hannibal, ob receptum Hannibalem, à cause de la réception d'Hannibal; sibi quisque caesi regis expetebat decus, la gloire d'avoir tué, ou de tuer le roi, ce qui est égal ici.

Scipio propter Africam domitam Africanus appellatus est. Thebae et ante Epaminondam natum et post ejus interitum perpetuo alieno paruerunt imperio.

(C'est d'après cette analogie qu'on dit post Christum natum, ab urbe condita.)

311. 4. Le participe du futur actif s'emploie en particulier après les verbes qui marquent un mouvement pour exprimer le but d'une action, et se traduit alors en français par afin que, ou pour avec l'infinitif. Mais il est aussi permis, en latin, de se servir dans le même cas de ut ou de qui avec le conjonctif.

Alexander ad Jovem Hammonem pergit consulturus de origine sua.

312. 5. Dans les cas que nous avons examinés jusqu'à présent, le participe tenait la place d'une proposition incidente dont le

sujet était un des noms qui se trouvaient dans la proposition principale; mais si l'on introduit un nouveau sujet, on le met à l'ablatif avec le participe, et il reste indépendant de la proposition principale. C'est cette forme de construction qu'on appelle ablatif absolu. On s'en sert surtout pour déterminer le temps, parce que l'ablatif est destiné à cet usage. En français, on exprime ces propositions, soit par des participes, soit par des conjonctions accompagnées d'un verbe, soit par des substantifs verbaux précèdes d'une préposition, p. ex. Cyro regnante, sous le règne de Cyrus; Cyro mortuo ou occiso, après la mort, après le meurtre de Cyrus, Cyrus étant mort, ayant été tué.

Pythagoras quum Tarquinio superbo regnante in Italiam venisset, magnam illam Graeciam quum honore disciplinae, tum etiam auctoritate tenuit.

L. Valerii virtute, regibus exterminatis, libertus in re publica constituta est.

6. On peut encore remplacer par l'ablatif absolu les pro-313. positions dans lesquelles entrent les conjonctions mentionnées plus haut: (§. 309.) comme, si, parce que, quoique. (Parmi ces particules les mots quamquam et quamvis restent quelquefois dans la phrase malgré l'ablatif absolu.)

Reluctante natura irritus labor est.

Eclipses non ubique cernuntur, aliquando propter nubila, saepius globo terrue obstante.

Haud soio un, pietate adversus deos sublata, fides etiam et societas generis humani et una excellentissima virtus justitia tollatur.

Mucius solus in castra Porsenae venit, eumque interficere, proposita sibi morte, conatus est.

7. On peut aussi substituer au participe certains substantifs 314. qui expriment l'action du verbe comme dux, comes, adjutor et adjutrix, auctor, testis, judex, interpres, magister et praeceptor, magistra et praeceptrix, p. ex. natura duce pour natura ducente, sous la conduite de la nature, comite fortuna pour comitante fortuna, judice Polybio pour judicante Polybio, d'après le jugement de Polybe. Les noms de dignité, comme consul, praetor, imperator, rex tiennent aussi la place des participes dans les déterminations de temps, p. ex. Cicerone consule, sous le sonsulat de Cicéron.

Magis auctoribus (conformément au conseil des mages) Xerxes inflammasse templa Graeciae dicitur.

Sapientia enim est una, quae maestitiam pellat ex animis, quae nos exhorrescere metu non sinut: qua praeceptrice in tranquillitate vivi potest, omni cupiditatum ardore restincto.

11 \*

O quam facile erat orbis imperium occupare, aut mihi, Romanis militibus, aut, me Rege, Romanis! (paroles de Pyrrhus).

Le verbe substantif esse n'ayant pas de participe présent, l'adjectif seul à l'ablatif peut suffire pour un ablatif absolu, pendant qu'on sous-entend ce participe qui manque à la langue latine, p. ex. deo propitio, invita Minerva, sereno coelo, aspera hieme, me ignaro, illis consciis.

Romani, Hannibale vivo, nunquam se sine insidiis futu-

ros arbitrabantur.

Obvius fit Miloni Clodius expeditus, nulla rheda, nullis impedimentis, nullis Graecis comitibus.

315. 8. L'ablatif du participe parfait passif remplace quelquefois seul la construction entière de l'ablatif absolu; la phrase suivante doit alors être envisagée comme un nom de genre neutre contenant le sujet du participe, p. ex. Hannibal, cognito insidias sibi parari, fuga salutem quaesivit égal à cognitis insidiis sibi paratis. Mais cela n'a lieu qu'avec un petit nombre de participes, comme audito, cognito, comperto, explorato, desperato, nuntiato, edicto.

Alexander, audito Darium appropinquare cum exercitu, obviam ire constituit.

316. 9. Le participe futur passif a au nominatif, (et à l'accusatif, quand il est suivi d'un infinitif) la signification de necessité et rarement celle de possibilité; laudandus signifie qui doit être loué, et non qui peut être loué, qui me de l'être. Il en est de même s'il est construit avec un temps du verbe esse, p. ex. virtus laudanda est, il faut louer la vertu et au neutre laudandum est, il faut louer. La personne qui doit faire l'action se met alors au dațif et non à l'ablatif avec ab.

Diligentia in omnibus rebus plurimum valet: haec prae-

Quum suo cuique judicio sit utendum, difficile factu est, me id sentire semper, quod tu velis.

- 317. I0. Si le participe futur passif est à un des cas obliques, on s'en sert ordinairement alors au défaut d'un participe présent passif pour énoncer une souffrance, un état présent durable, p. ex. occupatus sum in literis scribendis, à écrire des lettres, peritus rei publicae regendae. L'idée d'avenir qui peut aussi être liée à ce participe n'y est pas nécessairement contemue, mais elle se fonde quelquefois sur le sens général de la phrase, p. ex. consilium libertatis recuperandae, de recouvrer la liberté, missus erat un naves comparandas. Voyez le chap. suivant.
- 318. 11. Ce participe ne devrait se former que des verbes actifs transitifs; cependant il appartient aussi aux verbes dépo-

nents qui ont un sens transitif, p. ex. in imitando hoc scriptore haec cautio est. Mais les verbes intransitifs ne peuvent avoir de ce participe que la forme neutre construite avec est, erat, etc., p. ex. quiescendum est, dormiendum est, eundum est.

#### Chapitre XIV.

#### Du Gérondif.

- 1. Les gérondifs ne sont autre chose que les quatre cas 319. obliques du participe futur passif neutre; ils conservent le régime du verbe auquel ils appartiennent, et remplacent pour la signification, le présent de l'infinitif actif que l'on considère alors comme un substantif verbal.
- 2. Voici la différence entre le gérondif et le participe fu- 320. tur passif. Le gérondif ayant une signification active, p. ex. consilium scribendi, la résolution d'écrire, on peut, lorsque le verbe est accompagné d'un accusatif, (p. ex. consilium scribendi epistolum) sans changer le sens, exprimer la proposition par le passif, en disant: consilium scribendae epistolae. On voit qu'il faut mettre alors à la place de l'accusatif le cas auquel se trouverait le gérondif, et que le participe prend le nombre et le genre du substantif. Cette construction passive peut avoir lieu tontes les fois qu'il n'en résulte aucune équivoque, c'est-à-dire, que l'on peut reconnaître le genre du mot; mais elle n'est pas permise ou du moins peu usitée, quand l'accusatif qui accompagne le gérondif est le neutre d'un pronom ou d'un adjectif. On dit p. ex. studium illud efficiendi, cupido plura cognoscendi, mais non passillius efficiendi, plurium cognoscendorum, parce qu'on ne peut reconnaître, si ces génitifs illius et plurium sont au masculin ou au neutre. De même l'on dit plus souveut in suum cuique tribuendo que in suo cuique tribuendo. Mais abstraction faite de cette cause on ne se sert pas toujours du participe futur passif au lieu du gérondif.
- 3. Nous examinerons maintenant les cas dans lesquels on 321. fait usage du gérondif et du participe futur passif: le génitif du gérondif se met après plusieurs substantifs et après les adjectifs que nous avons appelés relatifs (Voyez chap. V, 6). Les substantifs qui se construisent avec le génitif du gérondif sont entre autres; ars, consilium, consuetudo, causa, cupiditas, facultas, occasio, potestas, spes, studium, voluntas. Ajoutez-y les ablatifs causa et gratia, p. ex. discendi causa, pour apprendre, quidam canes venandi gratia comparantur etc., pour la chasse.
  - Beate vivendi cupiditate incensi omnes sumus.
    - Parsimonia est scientia vitandi sumptus supervacaneos, aut ars re familiari moderate utendi.
    - 'Epaminondas studiosus erat audiendi.

Si le verbe régit l'accusatif, on présère ordinairement la construction passive du participe futur:

Quis ignorat Gallos usque ad hanc diem retinere illam immanem ac barbaram consuetudinem hominum immolandorum.

Inita sunt (a Catilina ejusque sociis) consilia urbis delendae, civium trucidandorum, nominis Romani exstinguendi. Timotheus rei militaris (belli gerendi) fuit peritus, neque minus civitatis regendae.

322. 4. Le datif du gérondif se met après les adjectifs qui régissent ce cas, (voyez chap. IV, 2) surtout après utilis, inutilis, noxius, par, aptus et ildoneus et après plusieurs substantifs et quelques verbes pour indiquer le but ou la vue, quoiqu'il soit aussi permis d'employer dans le même sens l'accusatif précédé de la préposition ad. Les expressions après lesquelles on trouve le plus souvent le datif du gérondif sont: studere, intentum esse, tempus impendere, consumere ou insumere, operam dare, sufficere, satis esse, deesse et esse dans le sens de servir de quelque chose, être en état; on emploie le participe futur passif, comme nous avons dit plus haut, si le verbe régit l'accusatif.

Aqua nitrosa utilis est bibendo.

Brutus quum studere revocandis in urbem regibus liberos suos comperisset, securi eos percussit.

Oppidani pro se quisque, quae diutinae obsidioni tolerandae erant, ex agris convexerunt.

323. 5. L'accusatif du gérondif dépend toujours d'une préposition, le plus souvent de ad ou de inter, quelquefois de ante, circa et ob. Si le verbe est actif et transitif, on préfère au gérondif le participe futur passif, toutes les fois que la phrase demande un régime direct.

Mores puerorum se inter ludendum simplicius detegunt. Musicen natura ipsa nobis videtur ad tolerandos facilius labores velut muneri dedisse,

- Rem. Le gérondif avec inter et sans régime direct se traduit par pen dant que ou par le gérondif français, p. ex. inter eundum, inter bibendum, inter ambulandum, inter vapulandum, pendant qu'on allait, qu'on buvait, en allant, en buvant, etc.
- 324. 6. L'ablatif du gérondif s'emploie 1) sans préposition comme ablatif d'instrument en répondant à la question comment, avec quoi? 2) avec les prépositions ab, de, ex, in. Dans l'un et l'autre cas, si le gérondif doit prendre l'accusatif, il est remplacé par le participe futur passif.

Hominis mens discendo alitur et cogitando.

Superstitione tollenda non tollitur religio.

Fortitudo in laboribus periculisque subeundis cernitur, temperantia in praetermittendis voluptatibus, prudentia in delectu bonorum et malorum, justitia in suo cuique tribuendo.

# Chapitre XV.

# Du Supin.

- Les deux supins sont proprement l'accusatif et l'ablatif 325. d'un vieux substantif verbal de la quatrième déclinaison, qui régit cependant le cas du verbe dont il dérive.
- 2. Le premier supin en um accompagne les verbes, qui 326. expriment un mouvement vers un lieu, comme ire, proficisci, contendere, festinare, redire, mittere, trajicere, et il sert à donner le motif de ce mouvement, p. ex. cubitum ire, aller se coucher, speculatum mittere, oratum observatumque venire. De nuème nuptum dare, donner en marige. Cependant les auteurs latins emploient, pour énoncer cette idée, moins fréquemment le supin que le gérondif à l'accusatif avec ad, ou au génitif avec causa, on bien le participe futur actif.

Philippus Aegis a Pausania, quum spectatum ludos iret, juxta theatrum occisus est.

On peut remplacer cette tournure par: ad spectandos ludos ou ludos spectandi causa ou ludorum spectandorum causa ou ludos spectaturus ou enfin ut ludos spectaret.

3. Le second supin en u répond à une des questions à 327. quoi? à quel égard? sous quel rapport? et se met après les substantifs fas, nefas, opus et après les adjectifs qui signifient bon ou mauvais, agréable ou désagréable, digne ou indigne, facile ou difficile et quelques autres semblables. Les adjectifs qui se construisent le plus souvent avec ce second supin sont: honestus, turpis, jucundus, facilis, incredibilis, memorabilis, utilis, dignus et indignus. Mais l'on n'emploie de cette manière en prose qu'un petit nombre de supins, p. ex. dictu, auditu, cognitu, factu, inventu, memoratu et natu. Le dernier de ces supins se trouve avec les adjectifs grandis, mugnus, major, maximus, minor, minimus où l'on dit en français: plus âgé, fort âgé etc.

Hoc inventu difficillimum erat (c'était très difficile à trouver.)

Pleraque dictu quam re sunt faciliora.

Quid est tam jucundum cognitu atque auditu, quam sapientibus sententiis gravibusque verbis ornata oratio?

## Livre III.

# DE LA VERSIFICATION LATINE.

328. Le vers des Romains et des Grecs n'est pas composé, comme celui de la plupart des langues modernes, d'un nombre égal de syllabes, au bout desquelles se trouve une assonance, qui revient régulièrement (la rime); mais il se fonde sur la longueur et la brièveté des syllabes (la quantité), et sur la différente manière, dont on combine les longues et les brèves (le pied, pes). Voilà pourquoi il faut traiter: 1) de la quantité des syllabes (prosodie), et 2) des pieds, qui sont les parties intégrantes du vers, avant qu'on puisse parler 3) du vers même.

# Première Partie.

# De la Prosodie.

329. Le temps sert à mesurer la longueur et la brièveté des syllabes. On admet comme unité de cette mesure la durée du temps, qu'il faut pour prononcer une syllabe brève (mora); deux morae font une longue, qui par conséquent équivaut à deux brèves.

Une syllabe peut être ou longue, ou brève, ou tantôt l'un tantôt l'autre (anceps). On marque les longues par (-), les brèves par (~), les syllabes douteuses par (~).

Rem. Prononcer une longue, signifie en latin producere; prononcer une brève: corripere.

I. Règles générales:

330. A. Toutes les diphthongues et toutes les voyelles contractées sont longues: Caesar, aurum, coena; cogo (cougo), malo (mavolo), būbus et bobus (bovibus).

Exception: Les poëtes abrègent souvent dans les mots composés la préposition prae, lorsqu'elle se trouve devant une voyelle: ver praeit aestatem; praeacutae cuspidis hastas.

B. Une voyelle devant une voyelle et devant un h est brève, 331. cette dernière lettre ne comptant pas pour une consonne: Deus, filius, ruo; traho, veho, mihi, nihil.

Exceptions: Longues sont les voyelles:

- 1) e dans les génitifs et les datifs de la cinquième déclinaison, lorsqu'une voyelle précède: diēi, speciēi, façiēi; mais on prononce: spēi, rēi, fidēi.
- 2) a dans l'ancien génitif de la première déclinaison: aulāi, aquāi, pictāi. (Virg.)
- 3) a et e dans le vocatif en ai et ei des mots en ajus et ejus: Gāi, Pompēi, Vultēi.
- 4) i dans les génitifs en ius, à l'exception de alterius. Les poëtes abrègent souvent aussi: illius, isitus, ipsius, unius, totius, ullius, utrius; mais solius et alius (pour alius) doivent toujours rester longs.
- i dans fio, lorsqu'il n'est pas suivi d'un r: fiam, fiebam; mais on prononce fieri, fierem.
- 6) Enfin e dans èheu; mais o dans ohe, et i dans Diana et Academia, sont donteux.

Rem. Les mots grecs conservent leur quantité: aer, Darius, Aencas

C. Toute voyelle suivie de deux consonnes ou d'une con-332. sonne double a la valeur d'une longue (position): trans, pompa, lecturus, ex. Cependant il ne faut pas prononcer de la même manière une syllabe, dont la voyelle est longue, et une syllabe, qui n'est longue que par position. Les Latins prononçaient donc: Dêns, gêns, mêns, fons, frons, plêbs (plêbis), pāx (pācis), lêx (lêgis), lūx (lūcis), rēx (rēgis), vôx (vōcis); ēst (pour ēdit); mais ēst (de esse), fāx (fūcis), nēx (něcis), nīx (nǐvis), nūx (nǔcis) etc.

La position a lieu dans trois cas:

- 1) Lorsque les deux consonnes appartiennent à la syllabe allongée: vult, ars, post.
- 2) Lorsque la première consonne appartient à la syllabe allongée, la seconde à la syllabe suivante, soit que celle-ci fasse partie du même mot, ou non: velle, vincitur; quid facis, at pater.
- 3) Lorsque les deux consonnes appartiennent à la syllabe suivante (positio debilis); et alors:
- a) Ou elles font partie du mot suivant. Dans ce cas on n'allonge que très rarement la syllabe finale du mot précédent.

- b) Ou bien elles font partie du même mot. Dans ce cas on allonge la syllabe: gaza, cresco, actus; mais muta cum liquida la rend douteuse, surtout lorsque la liquide est un r: tenebrae, cerebrum, volucris; lorsqu'elle est un l, m ou n, il n'est permis d'abrèger la syllabe que dans les mots grecs: Atlas, cygnus, Tecmessa. Elle doit donc toujours rester longue dans: publicus, agmen, regnum, ignarus etc.
  - Rem. Il va sans dire, que mula cum liquida ne saurait jamais abréger une syllabe, dont la voyelle est longue: ambulacrum, lavacrum, delabrum, involucrum, salabris
  - Rem. 2. La lettre j fait encore position: majoris, cjus, Troja. Exceptez cependant les composés de jugum: bijugum, quadrijugum; et le cas où le j commence un nouveau mot; multa jocalus.
- 333. II. Règles sur la première syllabe des mots et les syllabes du milieu:
  - A. La quantité de la racine est fixée par l'usage et reste invariable, lors même que la déclinaison, la conjugaison et en général la dérivation font subir un changement au mot: l'égo, l'égebám, l'égerem; amo-amicus; paveo-pavidus; avus-avitus; finis-finitimus; lux-luceo.

## Exceptions:

- 1) Les parfaits et les supins de deux syllabes, et les temps, qui en dérivent, allongent la première syllabe, lorsqu'elle est brève au présent: légo—légi, légeram; video—vidi; vénio—vēni; mais sept parfaits et dix supins ont la première syllabe brève: bibi, dèdi, fidi, stěti, stěti, těti, scidi; et dătum, rātum, sātum, titum, citum, quitum, situm, rūtum, státum (de sisto).
- 2) Les parfaits, qui ont une réduplication, abrègent les deux premières syllabes, ou du moins la première, lorsque la seconde est longue par position: pello—pēpūli, tundo—tütūdi, cado—cēcūdi; mordeo—mŏmordi, tendo—tětendi. Mais pedo et caedo conservent la voyelle longue de la racine: pēpēdi, cēcūdi.
- 3) Le parfait posui et le supin positum abrègent la longue du présent: pono.
- 4) Ajoutez-y plusieurs mots, qui allongent leur racine: hū-manus (hŏmo), mācero (măcer), sēcius (sēcus) etc.; et d'autres, qui l'abrègent: mŏlestus (mōles), rēgo (rēx), lūcerna (lūx) etc.
- 334. B. Quantité de la pénultième dans les terminaisons des mots dérivés:
  - 1) Verbes:
  - a) i est bref dans les terminaisons du pluriel: imus et itis: legimus, amabitis; excepté au présent de la quatrième conjugaison: věnimus (parfait vēnimus), audimus, nescimus; et dans les conjonctifs en imus: velimus, velitis, possimus, possitis etc. Au

futur passé et au parfait du conjonctif ces terminaisons sont douteuses: dixeritis.

- b) L'infinitif a la pénultième longue: amāre, docēre, audīre; à l'exception de dăre, et de l'infinitif de la troisième conjugaison: legère.
- c) e dans la troisième personne du pluriel des parfaits est long: amavērunt; mais les poëtes l'abrègent quelquefois: tulërunt, dedërunt, stetërunt.

2) Substantifs:

- a) La pénultième est longue dans ceux en do et go: cupido, dulcedo, formido, libido, pinguedo, multitudo; caligo, imago, origo etc.; à l'exception de comedo, spado, l'igo, harpago, Macedo.
- b) Brève dans les Patronymiques en des: Scipiades, Romulides, Priamides, Aeacides, Dardanides, Aeolides; excepté ceux, qui dérivent de noms en eus: Pelides, Atrides, Alcides.

3) Adjectifs:

- a) La pénultième est longue dans ceux en inus, qui dérivent de noms d'animaux: anserinus, asininus, equinus, lupinus, et dans quelques autres: divinus, genuinus, clandestinus, intestinus, marinus, vicinus, peregrinus, inopinus; à l'exception de ceux, qui désignent la matière: adamantinus, crystallinus, elephantinus, cedrinus, faginus, oleaginus; ou un temps: crustinus, pristinus, diutinus; mais on prononce: matutinus, vespertinus.
- b) Elle est brève dans ceux en idus et icus: calidus, publicus, aridus, cupidus, candidus, frigidus, bellicus, rusticus. Exceptez: amicus, pudicus, apricus, anticus, posticus.

Rem. Prononcez de même les substantifs mendīcus, caprificus, um-

c) La pénultième est longue dans les adjectifs en ilis et bilis, lorsqu'ils dérivent de substantifs: civilis (civis), hostilis (hostis); elle est brève, lorsqu'ils dérivent de verbes: facilis (facio), amabilis (amo), docilis (doceo).

C. Quantité des mots composés:

335.

1) Les mots composés conservent la quantité du simple: impròbus (pròbus), perjūrus (jūs), collēga (lēgo); lors même que la voyelle serait changée: inīquus (uēquus); suffoco (faūces), incīdo (cuēdo).

Exceptions: Quelquefois cependant le mot simple s'allonge dans la composition, comme ambitum, supin de ambio, (composé avec itum), tandis que le substantif ambitus reste bref; imbēcillus (de bàculum). Dans d'autres cas il s'abrège: dejèro et pejèro (de jūro); causidicus, facidicus, maledicus, veridicus (de dicere); agnitus et cognitus (de nōtus); innūbus et pronūbus (de nūbo), connūbium est douteux.

- 336. 2) Quantité des mots composés avec des prépositions:
  - a) Les prépositions monosyllabes, qui se terminent en une voyelle, sont longues, mais celles, qui se terminent en une consonne, sont brèves: déduco, āmoveo, ēmitto; ābigo, pērimo, ādorno, ābambulo.
    - Rem. 1. ŏmitto et ŏperior, comme composés avec ùb, ne s'écartent point de cette règle.
    - Rem. 2. La première syllabe des verbes composés avec la préposition trans, est longue: trano, trado, traduco.

Exceptions: Pro dans les mots grees est bref: propheta; excepté prologus, propola et propino. Dans les mots latins il est long: prodo, promitto; excepté: profugio, profugus, pronepos, profileor, profari, profunus, profestus, profecto et proficiscor, profunus, protervus, procella, de plus proceres, propitius, properare. Dans quelques autres la quantité est douteuse: procumbo, procuro, proceso, propello, propago, profusus, professus.

- b) La terminaison des prépositions de deux syllabes en a est longue: contrādico; celle des autres est brève: antéfero, praetèreo, intérimo.
- 337. 3) Lorsque le premier mot dans un composé n'est pas une prépositon, il s'agit de déterminer la quantité des voyelles a, e, i, o, u, y.
  - a) a est long: quare, quapropter, quatenus; excepté quasi.
  - b) e est bref, presque toujours dans valĕdico, calĕfucio, patĕfacio, liquĕfacio, tepĕfacio etc.; toujours dans nĕque, nĕqueo, nĕfas, nĕfastus, nĕfarius, nĕfandus: dans rēliquus, rĕligio, rĕdeo etc.
    - Rem. Lorsque les poëtes veulent allonger la syllabe re, ils redoublent la consonne suivante: rettuli, reppuli, repperi, rettudi, reccido, redduco, relligio, relliquiae. Le verbe reddo nous présente le seul exemple, où le redoublement de la consonne s'opère toujours:

Exceptions: e est long dans: nēquam, nēquidquam, nēdum, nēquitia, nēquaquam, nēmo (de ne et homo); dans rēfert, sēdecim; dans les mots composés avec la particule inséparable se: sēduco; dans les pronoms: mēmet, mēcum, tēcum, sēcum; enfin dans les mots: venēficus, vidēlicet, vēcors, vēsanus.

c) i est bref: significo, cornicen, sacrilegus, omnipotens, undique, utinam, utique.

Exceptions: Il est long dans les pronoms composés: quilibet, utrique, plerique, quivis, idem (neutre idem); de plus dans les mots, qui peuvent être séparés: agricultura, siquis, lucrifacio; ensuite dans les particules: ibidem, sibique, soilicet,

ilicet, sive, utrobique, (excepté: ubivis et ubicunque); de même dans les composés de dies: biduum, meridies, pridie, postridie, (excepté: quotidie, quotidianus); enfin dans les mots composés avec la particule inséparable di (pour dis): dimitto, diverto, divendo, (excepté: disertus et dirimo).

d) o est bref: hŏdie, duŏdecim, sacrŏsanctus; mais il est long dans les mots composés avec contro, intro, retro et quando: contrōversus, intrōduco, retrōcedo, quandōcunque; (excepté: quandŏquidem); o est encore long dans aliōqui, ceterōquin, utrōque.

Rem. Les mots grecs conservent lenr quantité: philosophia, argonauta, bibliopola, oeconomus; mais geometria, Minotaurus.

III. Règles sur la quantité de la dernière syl-338. labe:

## A. Monosyllabes:

- 1) Tous les mots d'une syllabe, qui se terminent en une voyelle ou un h sont longs: ā, āh, prō, dō, tū, tē, mē, sē, nē. Exceptez les mots et les syllabes inséparables: quĕ, vĕ, nĕ, tĕ (dans tutĕ) et ptĕ (dans suoptĕ).
  - 2) Quant à ceux, qui se terminent en une consonne:
- a) Les substantifs sont longs: sōl, vēr, fūr, jūs, vās, rūs, mōs, mūs, lūc, sāl, rēn, ōs (ōris); mais cŏr, fĕl, vĭr, mĕl, ŏs, (ossis) sont brefs.
- b) Les autres mots sont brefs: āb, ŏb, sŭb, sĕd, ĕt, ŭt, vēl, quŏd, quĭs, bĭs, fĕr, tĕr, töt, quōt etc. Exceptez: ēn, ēs (pour edis), nōn, quin, cūr, crās, pār, plūs, avec leurs composes, et ceux, qui sont termines en c: dīc, dūc, fāc, sīc, hīc, hūc; mais nēc est bref.

Rem. Il est difficile de savoir, si ac est long de nature, parce qu'il se trouve toujours devant une consonne.

# B. Polysyllabes:

339.

1) Dans ceux, qui se terminent en une voyelle:

a) a final est bref dans les déclinaisons: mensă, poëmă, corporă, triă, aëră, tyrannidă; excepté à l'ablatif de la première.. déclinaison et au vocatif des mots en as: mensă longă, Aeneā.

Dans les verbes et dans les mots indéclinables a final est long: amā, cogitā, circā, ultrā, contrā, frustrā, intereā, anteā, posteā, (à moins qu'on ne sépare les deux mots post eă). Exceptez: ită, quiă, ejă.

Dans les noms de nombre indéclinables a est douteux: triginta.

b) e final est bref non-seulement dans les mots indéclinables: nempě, quippě, impuně, antě, poně, propě, saepě, facilě, indë; mais aussi dans les désinences des déclinaisons et conjugaisons: dominë, summë, patrë, amorë, marë, cubilë, illë, amarë, amatë, amaverë, amerë, amaberë, essë, legë.

Ex ceptions: e final est long à l'ablatif de la cinquième déclinaison: diē, facië, hodië, pridië, quarë; à l'impératif de la seconde conjugaison: docē, studē; cependant cave, et vide (dans videsis) sont douteux; enfin dans les adverbes ferē, ferme, ohē, et dans ceux, qui sont dérivés d'adjectifs de la seconde déclinaison: doctē, rectē, stultē; cependant bene et male font toujours exception, inferne et superne quelquefois.

Rem. Les mots grecs conservent leur quantité: epitomē, Europē, Circē, cetē, Tempē.

c) i final est en général long: dominī, filī, patrī, dulcī, fructuī, dieī, illī: amavī, amavistī, amarī, audiminī, audī, fierī, utī (verbe), utī (conjonction).

Exceptions: Il est bref dans le vocatif grec: Alexi, Amarylli, Daphni; de même dans nisi, quasi, cui (deux syllabes); enfin il est douteux dans mihi, tibi, sibi, ibi et ubi.

d) o final est douteux: sermo, leo, cogo, studeo, amato.

Exceptions: Il est long dans la seconde déclinaison: tectō, doctō, docendō, quō, illō; et dans les adverbes, qui viennent de la seconde: falsō, primō, meritō; excepté: modō. — o final est bref dans imō, illicō, egō, ambō, duō, cedō, (pour dicouda); dans ergō il est long, lorsque cette particule signifie: à cause, mais lorsqu'elle signifie: donc, les poëtes postérieurs abrègent quelquefois sa dernière syllabe.

- ' e) u final est toujours long: diū, vultū, cornū, dictū.
  - f) y final est toujours bref: misy.
- 340. 2) La dernière syllabe des mots, qui se terminent en une consome, est brève, à l'exception des substantifs en en (ênis): attagēn, des nominatifs grecs en an, en, in, on(ων) et er (ηφ), et des accusatifs en an et en: Titān, Hymēn, Salamīn, Actaeōn, aēr, aethēr; Aeneān, Anchisēn; enfin des mots en s.

A l'égard de ces derniers il faut observer les règles sui-

- a) as est long: Aeneās, mensās, aetās; amās, legās; forās, aliās. Excepté dans anās, (anātis) et dans les mots grecs en as, qui ont au génitif ădos: Iliās, Troās, Pallās; de même dans l'accusatif du pluriel de la troisième déclinaison: heroās, Cyclopās, rhetorās.
- b) es est long: nubēs, patrēs, locuplēs, dies, Anchisēs, epitomēs, docēs, scribēs, quotiēs; mais il est bref dans les nominatifs

en es, qui prennent au génitif une syllabe de plus avec une pénultième brève: miles (militis), eques (equatis), dives (divitis), excepte abiës, ariës, pariës, Cerës, où la finale reste longue: es est encore bref dans les nominatifs du pluriel des mots grecs, qui ont une syllabe de plus au génitif du singulier: Troades, Amazones, Arcades; ajoutez-y la prépositon penes.

c) is est d'ordinaire bref: avis, amoris, legis, amatis. Il est long au contraire dans les substantifs aux cas du pluriel : mensīs, dominīs, nobīs, omnīs (pour omnēs); de plus dans les verbes à la seconde personne du singulier, quand la seconde personne du pluriel a ilis (voyez §. 334): audis, malis, possis, nolis. Joignez-y vis (et ses composés: mavis, quamvis), sis (pour si vis), et les mots: Samnis, Salamis, Simois,

d) os est long: bonos, dominos, illos, honos, heros, nepos. Exceptez: compos, impos et les terminaisons grecques en og: Delos, chaos, Pallados, Tethyos.

e) us est bref: mundus, tempus, generibus, fructus; amamus, legimus; funditus, potius, minus. Excepte dans les genitifs du singulier et dans les nominatifs et accusatifs du pluriel de la quatrième déclinaison: hujus fructus, hi fructus, hos fructus; de plus dans les substantifs de la troisième, qui conservent le u au genitif: virtus (virtutis), salus, tellus; enfin dans les mots grecs: Melampus, Amathus, Sapphus.

f) ys est bref: Capys, chlamys, chelys à l'exception de Phor-

cys, Erinnys acc. pl. contr. pour Erinnyas etc.

# Seconde partie.

# Des pieds du vers.

Les pieds sont composés de deux, de trois, ou de quatre 341. syllabes. On peut envisager les pieds de quatre syllabes comme provenant de la réunion de deux pieds de deux syllabes.

Les pieds de deux syllabes sont au nombre de quatre:

1) . Pyrrhichius : bone, Deus, pater. 2) \_ \_ Spondeus: audax, constans, virtus.

3) - lambus : ferax, potens, quies.

4) - Trochaeus (Choreus): laetus, fortis, gaudet.

Les pieds de trois syllabes sont au nombre de huit:

1) 000 Tribrachys: domine, dubius, legere.
2) -- Molossus: mirari, libertas, appendix.

3) \( \sigma = Anapaestus: bonitas, tenebrae, meditans. \)
4) \( \sigma \subseteq Dactylus: improbus, omnia, diripit. \)
5) \( \sigma = Amphibrachys: amare, peritus, alauda. \)
6) \( - \subseteq Amphimacer (Creticus): cogitans, praestiti, caritas. \)
7) \( - = Bacchīus: egestas, amavi, dolores. \)
Palimbachīus (Antibachīus): maestare, peritus, cantare, peritus, 8) - - Palimbachīus (Antibachīus): praeclarus, cantare, peccata. Les pieds de quatre syllabes sont au nombre de seize:

1) - - Procelensmaticus: memoria, diameter, celeriter.

2) - - Dispondeus: praeceptores, interrumpunt, investigans.

3) - - Lonicus a minori: adolescens, miseraum, generosi.

4) - - Diiambus: amoenilas, renuntians, supervenis.

5) - - Diirocheus: eruditus, infidelis, educator.

bavi
11) -- - Epitritus tertius: intelligens, auctoritas, dissentiens.
12) -- Epitritus quartus: infinitus, naturalis, assentator.

13) \_ \_ \_ Paeon primus: attonitus, historia, credibilis.
14) \_ \_ \_ Paeon secundus: idoneus, amabilis, modestia.
15) \_ \_ \_ Paeon tertius: opnlentus, puerilis, medicamen

16) . . . Paeon quartus: misericors, refugiens, celeritas,

342. Chaque pied de vers se divise en deux parties, dont on prononce l'une en élevant la voix (arsis), et l'autre en la baissant (thesis). Cette arsis, quand les syllabes du pied ont toutes la même quantité, tombe sur la première, dans le cas contraire la longue prend l'arsis, et la thesis repose sur la brève. On marque la première d'un ('): (3, 2, 2, 3, 3, 4, 4).

Rem. Observez cependant; comme nous le verrons plus bas, qu'il est permis de substituer dans les vers un pied à un autre; et alors celui qu'on a substitué conserve toujours Parsis à la même place, où elle se trouvait dans le pied, qu'il remplace. Ainsi un spondée mis pour un dactyle prend Parsis sur la première, taudisqu'elle est sur la dernière, lorsque le spondée se met pour remplacer un anapeste; de même un tribrachys substitué à un iambe a l'arsis sur la seconde brève:

Il est évident, que la prononciation du pied doit différemment se modifier, suivant que

1) l'arsis est égale à la thesis pour la durée du temps:

2) on passe en élevant la voix de la thesis à l'arsis o o '., ou bien en la baissant de l'arsis à la thesis: ' o o, ' o.

La prononciation du pied ainsi modifiée est le rhythme. Le retour régulier du rhythme se nomme metrum; et c'est de ces différences fondamentales entre les divers pieds, que résulte la variété des rhythmes et des mètres.

On appelle rhythme simple celui, qui n'a qu'une arsis, rhythme composé celui, qui en a deux. Non-seulement les pieds de quatre syllabes, mais aussi quelques pieds de trois syllabes appartiennent aux rhythmes composés: '\_ o o '\_, \_ o '\_.

Rem. 1. On peut comparer l'arsis à l'accent grammatical des mots; car le pied du vers n'est autre chose que le mot prosodique, comme le vers est la phrase prosodique. Dans les langues auciennes cependant l'accent prosodique (ictus) est absolument indépendant de l'accent grammatical, aulieu que dans les langues modernes susceptibles de prosodic ils doivent toujours coiucider. Voilà ce qui a fait perdre aux vers modernes une beauté, que les anciens regardaient comme essentielle. Cependant les poêtes latins déjà rapprochent d'avantage les deux espèces d'accens, surtout au milieu des vers iambiques et à la fin des hexamètres dactyliques.

Rem. 2. L'accent prosodique a quelquefois la force de donner à une syllabe brève la valeur d'une longue: Fauni | qué Saty | rique.

On entend par dipodie la réunion de deux pieds du même 343. rhythme. Le mot metrum a le même sens, mais d'ordinaire on ne réunit en dipodies, que les iambes, les trochées, et les anapestes; un dactyle au contraire forme à lui seul un metrum. De là vient qu'un vers iambique composé de six iambes s'appelle trimeter iambicus, tandis qu'on donne le nom de hexameter dactylique, à un vers dactylique, qui est également composé de six pieds.

La césure est l'interruption du rhythme par la fin d'un mot:

Athé | nae || cúm.

Le rhythme demande ici la réunion des deux mots, mais le sens s'y oppose et exige un repos à la fin de chaque mot.

Rem. 1. D'autres entendent au controire par césure l'interruption du mot par la fin d'un pied. Ils placent par conséquent la césure à la syllabe the, et non pas à la fin du mot; mais on voit bien que cela revient au même. Cependant la première définition vaut mieux, parcequ'elle embrasse aussi le cas où un monosyllabe se trouve placé à la césure:

Jám satis | ést | At | tú | quan | tumvis.
car on ne saurait nier l'existence d'une césure à est et à tu, quoique les mots ne soient pas du tout coupés. Néanonins il est vrai que la césure du pied entraîne d'ordinaire celle du mot, de sorte qu'une partie du mot appartient au premier, l'autre au second pied.

Rem 2. Il ne faut pas confondre la césure du pied avec la césure du vers, nécessaire à plusieurs espèces de vers, comme nous le verrons plus bas.

# Troisième partie.

## Des vers.

Comme le pied est composé de plusieurs syllabes d'une 344. certaine valeur, ainsi le vers résulte de la réunion de plusieurs pieds d'une certaine nature.

Nous allons parler en trois chapitres: 1) de la scansion du vers; 2) des différentes espèces de vers; 3) de la réunion de plusieurs vers dans un morceau de poësie.

## Chapitre premier: De la scansion.

On entend par scander un vers le diviser d'après les mem- 345. bres, qui le composent:

Digitized by Google

Sed fügit | întere a | fügit | îrrepă | râbile | têmpüs.

Pour savoir bien scander, il faut être au fait des remarques suivantes:

1) Quand un mot se termine en une voyelle, ou en m précéde d'une voyelle, et que le mot suivant commence par une voyelle, ou par un h, on omet la première voyelle, ou le m avec sa voyelle. Voilà ce que l'on nomme élision (Synaloephe):

Nemo adeo ferus est, ut non mitescere possit. Tecum habita, et noris, quam sit tibi curta supellex.

Prononcez: nem' adeo, tec' habit'et.

Rem 1. Il y a cependant des cas, où les poëtes latins négligent l'élision et permettent le hiatus. Alors la première voyelle s'abrège souvent, d'après la règle: vocalis ante vocalem breois est: Ter sunt conatī imponere Pelió Ossam

Rem. 2. Quelquefois la dernière syllube d'un vers fait élision avec

la première du vers suivant:

Omnia Mercurio similis vocemque coloremque Et crines flavos et membra decora juventae.

On nomme le premier de ces deux vers: versus hypermeter ou concatenatus.

2) Quelquefois deux voyelles se prononcent comme réunies en une seule syllabe (Synizesis ou Crusis):

Dii tibi divitias dederunt artemque fruendi.

3) Quelquefois au contraire on fait deux syllabes d'une seule (Diaeresis):

Sed potius valida teneamur uterque catena, Nulla queat posthac quam soluisse dies.

Un vers, qui partagé par la scansion se trouve avoir une syllabe de moins à la dernière place, se nomme catalecticus, lorsqu'il a une syllabe de trop, hypercatalectus, lorsqu'il n'a ni trop, ni trop peu de syllabes, acatalectus.

Rem. Notez, que la dernière syllabe du vers est toujours indifféremment longue ou brève, parcequ'on s'arrête un peu à la fin de chaque vers; ce qui fait donner à une brève la valeur d'une longue.

## Chapitre second: Des espèces de vers.

346. Les vers sont composés ou de pieds à rhythme simple, ou de pieds à rhythme composé, ou enfin de pieds de rhythmes différens, (vers mixtes).

# I. Des vers à rhythme simple.

Les vers à rhythme simple sont de quatre espèces: A) Le vers iambique; B) le vers trochaïque; C) le vers anapestique; D) le vers dactylique.

## A. Du vers iambique.

Les vers iambiques sont composés de plusieurs dipodies iambiques. Dans ces vers il est permis d'allonger la première syllabe de chaque dipodie (in sede impari):  $\neg \bot \circ \bot \circ$ ; parceque la première arsis, étant la plus forte, se fait remarquer même après une syllabe longue. Ensuite comme une syllabe longue a autant de morae, que deux brèves, on a la liberté de remplacer l'iambe par le tribrachys, et le spondée par le dactyle ou l'anapeste:

Cependant Horace et Senèque se servent rarement du tribrachys à la seconde place de la dipodie (in sede pari), et du dactyle ou de l'anapeste in sede impari. Cette régularité donne à leurs vers une grande beauté:

> Beátus (lle, quí procúl negótis, Patérna rúra búbus éxercét suís. Hor. Medéa Cólchi nóxium Aéetae genús, Nondúm meís expórtat é regnís pedém? Sen.

Plante, Térence et Phèdre au contraire usent partout de ces libertés et substituent même in sede pari le spondée à l'iambe, excepté à la dernière place du vers, où l'iambe est de rigueur:

Jovis jússu vénio: nómen Mércurii ést mihí. Pater húc me mísit úd vos óratúm meús. Plaute. Ne cul sit véstrum, mírum cúr partés senl

Poéta děděrit, quae sunt ădŏlescéntiúm. Ter.

Ad rívum eúndem lŭpŭs et ágnus véneránt Sitl compúlsi: súperiór stabút lupús. Phèdre.

1) On rencontre le plus fréquemment dans les poëtes anciens le vers iambique, composé de trois dipodies iambiques (trimeter iambicus, ou senarius); dont nous venons de donner plusieurs exemples. Il aime la césure au troisième, ou au quatrième pied. La première se nomme πενθημιμερής, (après cinq moitiés de pieds), la seconde έμθημιμερής, (après sept moitiés). La première est la principale.

Jam jam éfficáci | dó manús sciéntiae,

Suppléx et óro | régna pér Prosérpinée. Il Latro incitátus | júrgií causam intulit.

Cur, inquit, túrbulentam | míhi fecisti aquám. Phèd.

2) Il y a de plus des vers iambiques de deux dipodies (iambicus dimeter, ou quaternarius):

Ut prísca géns mortáliúm. Solútus ómni foéngré. Horace.

3) Senèque compose des dimetri iumbici catalectici, qu'on nomme aussi versus Anacreontei:

12 \*

'Ut tígris órba gnátis Cursú furénte lústrat Gangéticúm nemús: sic Frenáre néscit íras Medéa, nón amóres.

4) Enfin les comiques se servent de vers iambiques, composés de quatre dipodies (tetrametri iambici, ou octonarii). Ils sont catalectici et acatalecti:

Pecunium in locó negligère máximum interdum ést lucrum. Ter.

## B. Du vers trochaïque.

347. Le rhythme trochaïque peut être regardé comme le contraire du rhythme iambique. A la fin de chaque dipodie (in sede pari), il est permis de substituer au trochée le spondée ou l'anapeste; mais le premier pied de la dipodie ne saurait être remplacé, que par le tribrachys:

Cependant les poëtes comiques se permettent ici les mêmes irrégularités, dont nous avons parlé déjà à l'occasion des vers iambiques. Il n'y a que le dactyle, dont ils se servent rarement.

1) On rencontre le plus fréquemment dans les poètes le tetrameter catalecticus ou septenarius. Il se partage en deux moitiés, dont la première finit après la seconde dipodie, et exige que le mot soit fini en même temps. C'est ce qu'on nomme cèsure de vers:

Stúnt paráti férre quidyuid | sórs tulisset últimá
Seú forét praebénda cérvix | ád bipénnem públicám,
Síve párdis ófferéndum | péctus aút leónibús. Pruden.
Ad te advénio spém salútem | cónsilium aúxilium éxpeténs. Ter.

2) Remarquez encore le quaternarius catalecticus, dont llorace et Senèque se servent:

> Trúditúr diés dié. Aúla divitém manét; Paúperi reclúditúr. flox. Quidyuid éxcessit modúm Péndet ínstabilí locó. Sen.

Rem. Un vers trochaique composé de trois trochées se nomme Ithyphallicus, mais on ne l'emploie jamais que comme partie intégrante d'un vers mixte.

## C. Du vers anapestique.

348. Il est encore permis ici de substituer le spondée et le dactyle à l'anapeste:

1) Le versus anapaesticus tetrameter acatalectus et catalecticus se trouve dans Plante:

Qui véstitu ét creta óccultánt sese útque sedént quasi sint

Collaudato formam et faciem, et virtutes commemorato.

2) Le versus dimeter (Aristophaneus), composé de quatre pieds, est celui, dont Senèque se sert souvent:

> Res húmanás ordíně nulló Fortúna regit, spargitque manú Muněră caecú, pejóra fovéns.

3) Un dimeter catalecticus se nomme versus paroemiacus:
Felix nimiám prior aétas
Conténta fidélibus árvis,
Nec inérti pérdita lúxu,
Utinám modo nóstra redírent
In móres témpora priscos. Boëth,

Souvent il se place à la fin d'une serie de dimetri acatalecti.

## D. Du vers dactylique.

1) Le vers dactylique le plus connu et le plus usité e 19. l'hexamètre dactylique, dont les poëtes se servent surtout dans les poëmes épiques. C'est pour cela qu'on le nomme aussi vers héroïque. Il se compose de six dactyles, dont le dernièr est toujours remplacé par un spondée ou par un trochée. Les quatre premiers pieds, au contraire, sont indifféremment ou dactyles, ou spondées; à la cinquième place on n'aime pas le spondée, cependant il y a de ces vers nommés spondaici, et où le quatrième pied est nécessairement alors un dactyle. Du reste les Latins terminent volontiers les vers spondaïques par un mot de quatre syllabes:

Quádrupedánte putrém sonitú qualit úngula cámpum. Virg.

Illi intér sesé magná vi bráchia tóllunt Virg.

Margine térrarum porréxerat Amphitrite. Ovid.

L'hexamètre étant trop long pour le prononcer tout d'une haleine, il n'y a pas de vers, pour lequel la césure soit d'une aussi grande importance; d'autant plus, que la monotonie serait inévitable, si la fin du pied coïncidait toujours avec la fin du mot:

Urbem fortem nuper cépit fortior hostis.

Or la césure la plus fréquente dans l'hexamètre a lieu à la troisième place. Elle interrompt le rhythme ou bien après l'arsis du troisième pied, - cesure masculine (τομή πενθημιμερής):

Quem dixére Chaos | rudis indigéstaque moles, ou bien dans la thesis du troisième pied. Il y a toujours alors à cette place un dactyle, dont la thesis est divisée par cette césure en deux parties, de manière que les deux brèves se trouvent séparées: 400, 400, 40 || 0. Moins énergique, que la première, on la nomme féminine: et les Grecs disent xarà roiτον τροναΐον, parcequ'elle partage le dactyle en un trochée et Du reste les Latins s'en servent rarement seule. une brève. Elle est plus fréquente dans Homère:

"Ανδρα μοι έντεπε Μούσα | πολύτροποι, ο; μάλα πολλά.

Au défaut de cette césure principale au troisième pied, on en menage une au quatrieme pied après l'arsis, - τομή έφθημιμεon: Elle est regardée comme fesant une beauté du vers, surtout lorsqu'elle se trouve à côté d'une césure moins forte après l'arsis du second pied:

Eumenides | quibus anguineo | redimita capillo. Catull. Dum vires annique sinunt | tolerate labores, Ovid.

Mais l'une de ces trois césures au moins est toujours indispensable à un hexamètre, quoiqu'il puisse en avoir d'autres encore: Donec | eris | felix | multos | numerabis | amicos. Ovid.

Rem 1. Le sens et la liaison grammaticale des mots décident souvent, à laquelle des césures il faut donner la présérence. C'est ainsi que dans le vers d'Horace:

Fortunam Priami | cantab' | et nobile bellum la césure principale ne se trouve qu'après cantabo, parceque le sens lie Fortunam Priami étroitement à cantabo.

Rem 2. Souvent l'hexamètre a encore une césure de vers, qui fait coincider la fin du mot avec la fin du quatrième pied. Cette césure a reçu le nom de caesura bucolica, parcequ'elle convient le mieux au style bucolique:

Namque erit ille mihi semper Deus | illius aram Saepe tener nostris ab ovilibus | imbuet agnus. Eglogues de Virgile.

Rem. 3. Un monosyllabe terminant un hexamètre nous oblige à lui accorder un accent, qui ne lui convient pas du tout, parcequ'il est in thesi. Cet accent donne à l'expression quelque chose d'extraordinaire; et les poëtes s'en serveut pour exprimer tant le sublime, que le ridicule; car l'un frappe aussi bien, que l'autre: Dat latus, insequitur cumulo praeruptus aquae mons. Virg.

Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus. Hor.

2) Le pentamètre est un vers dactylique de cinq pieds, partage par une cesure de vers en deux parties egales, dont chacune a deux pieds et demi. Il faut par conséquent, que le mot se termine à la fin de la première partie du vers. Cependant il est permis de remplacer les deux dactyles de la première partie par des spondees, et la dernière syllabe de la seconde par une brève:

# 100, 100, 1 | 100, 100, y.

Interdúm lacrimáe, póndera vócis habent. Ovid.

3) Le versus dactylicus Alemanius se compose des quatre premiers pieds de l'hexamètre:

Anceps forma bonum mortalibus; Exigui donum breve temporis. Senèq.

4) Le Versus tetrameter heroicus se compose des quatre derniers pieds de l'hexamètre:

lbimus o socii comitesque. Certus enim promisit Apollo, O fortes pejoraque passi. Cras ingens iterabimus uequor. Hor,

5) Le versus Pherecratēus n'emprunte que les trois derniers pieds de l'hexamètre:

Cras donaberis haedo. Vis formosa videri.

Annos fata dederunt. Hor.

6) Le versus Adonius, les deux derniers pieds de l'hexamètre:

Gaudia pelle,
Pelle timorem,
Spemque fugato,
Nec dolor adsit.
Nubila mens est
Vinctaque frenis,
Haec ubi regnant. Boëth.

7) Enfin le versus Architochius, la dernière moitié du pentamètre:

Pulvis et umbra sumus, Bruma recurrit iners. Hor.

# II. Des vers à rhythme composé.

## A. Versus Creticus.

On trouve des tetrametri et dimetri cretici dans Plaute 351. et dans Térence.

Il est permis de remplacer la longue de chaque *ursis* par deux brèves, à l'exception de la dernière *arsis* de chaque vers, parcequ'elle est douteuse:

50 50 50 50 ±.

Quelquefois ces poëtes substituent même le Molossus au Creticus:

Aut solutós sinat, quós argento émerit. Plant. Tánta vecórdia innáta cuiquam út siet Ut malis gaudeant átque ex incómmodis. Ter.

#### B. Versus Bacchiacus.

352. Le Bacchius est aussi employé par les comiques, et ses deux arsis subissent les mêmes changemens, que les arsis du Creticus:

~<u>/</u>~\_\_,~<u>/</u>~

Tun' mé, verbero, aúdes herúm ludificári? Homo idem duóbus locís ut simúl sit. Plaut. Adhúc Archylis quae adsolént, quaeque opórtet. Ter.

#### C. Versus Ionicus a minori.

353. Ce vers ne parait employé qu'une seule fois, dans Horace:

Miserárum est neque ambri dare lúdum neque dúlci
Mula vino lavere aut exanimári metuéntes.

#### III. Des vers mixtes.

354. Ils sont composés ou de deux rhythmes simples, ou d'un rhythme simple et d'un rhythme composé, ou de deux rhythmes composés etc.

### A. Versus loguoedieus.

1) Ce vers commence par des dactyles ou des anapestes, et finit par des trochées ou des iambes:

## Nécte men Laminé coronam. Hor.

2) Si un vers pareil est composé d'un spondée, d'un dactyle et de trois trochées, on le nomme Versus Phalaecius (Hendecasyllabus). Voyez-en des exemples dans Catulle et Martial:

> Lúgete ó Venerés Cupídinésque, Pásser mórtuus ést mede puéllae, Pásser déliciaé mede puéllae, Quém plus illa oculís suís amábat. Catull

Au-lieu du premier spondée, Catulle met quelquefois un trochée:

I psa tâm bene quam puella matrem.

3) Horace ajoute une fois trois trochées (versus Ithyphallicus) à quatre dactyles (versus alemanius), ce qui donne le hexameter Archilochius dactylotrochaicus catalecticus:

Sólvitur ácris hiéms gratá vice véris ét Favóni.

#### B. Scazon ou Choliambus.

355. Ce vers se compose de cinq iambes et d'un spondée ou trochée. Catulle s'en sert:

O quíd solútis ést beátiús cúris, Cum méns repónit ónus ác perégríno Labóre féssi vénimús larem ád nóstrum Desíderátoque ádquiéscimús lécto.

Rem. On pourrait ajouter ici comme une espèce de vers mixtes le versus Elegiambicus, qui renferme un dimeter iambicus et un versus Archilochius. Horace s'en sert:

Nivesque deducunt Jovem | nunc mare nunc siluae, ou bien il fait précéder le Archilochius:

Scriberè versiculos | amore perculsum gravi; mais il vaut peut-être mieux regarder ce vers comme formant deux vers séparés. Toujours scrait-il un versus asynartetus, c'està-dire un vers, dont les deux parties ne sont pas liées ensemble.

#### C. Versus Anacreonteus.

Il se compose d'un *Ionicus a minori* et d'une dipodie tro-356. chaïque. Il est permis d'abréger la dernière longue de cet *Ionicus a minori* 

Catulle ajoute à ce vers un second de la même espèce, en omettant seulement la dernière syllabe et en changeant la longue de l'avant-dernière arsis en deux brèves. Ce vers se nomme Galliambus:

Super álta véctus A'tys \ celerí raté măria Phrygiúm nemús citáto \ cupidé pedé tětigit.

## D. Versus Choriambicus.

Les choriambes ('-'oo') ne s'emploient jamais sculs; d'or-357. dinaire ils sont précèdés d'un spondée et suivis d'une iambe.

 Lorsqu'il n'y a qu'un choriambe dans un pareil vers, on le nomne Glyconeus:

Sic te diva poténs Cypri Ventoriumque regat patér. Hor. Regem non faciunt opes, Non vestis Tyriae color, Non frontis nota regiae, Non auro nitidae trabes. Sen.

2) Lorsqu'il y en a deux, on le nomme versus Asclepiadeus, qui demande une césure de vers après le premier choriambe:

Maccenas atavis | edite regibus,
O et praesidium et | dulce decus meum.
Multos castra juvant | et lituo tubae
Permistus sonitus | bellaque matribus
Detestata. Manet | sub Jove frigido
Venator tenerae | conjugis immemor. Hor.

3) Lorsqu'il y en a trois, on le nomme *Pentameter cho*riambicus qui exige des césures de vers à la fin du premier et du second choriambe:

Nullam Vare sacra | vite prius | severis arborem Circa mite solum | Tiburis et | moenia Catili. Hor.

- Rem. 1. On voit dans Horace le Pentameter choriambicus et Asclepiadeus employés sculs et sans mélange; mais quant au Glyconeus, il le combine toujours avec d'autres vers
- Rem. 2. Le versus Priapeius est un versus asynartetus, qui résulte de la réunion du Glyconeus et du Pherecrateus. Catulle s'en sert: Hunc locum tibi dedico | consecroque Priape.

#### E. Versus Alcaicus.

358. Il se compose d'une dipodie iambique hypercatalectique suivie d'un choriambe et d'un iambe. La première et la cinquième syllabe du vers sont presque toujours longues:

5/0-, 5, /00/, 0/

Früi paratis et valido mihi. Aequam memento rebus in arduis Servare mentem, non secus in bonis. Quid sit futurum cras, fuge quaercre. Hor.

## F. Versus Sapphicus.

359. Il commence par une dipodie trochaïque, fait suivre un choriambe et finit par une dipodie iambique, qu'il diminue d'une syllabe. La dernière syllabe de la dipodie trochaïque est presque toujours longue:

Jam satis terris nivis atque dirae Grandinis misit pater et rubente Dextera sacras jaculatus arces. Hor.

Rem. 1. Le rhythme choriambique, qui domine dans le vers alcaïque et sapphique, reparaît encore sous d'autres formes. Ainsi Horace a joint une fois un choriambe à un Bacchius:

∠ ∪ ∪ −, ∪ ∠ −, Lydia dic per omnes,

et un Epitritus secundus à deux choriambes suivis d'un Bacchius:

<del>1</del>0--, <del>1</del>00-, <del>1</del>00-, <u>0</u>1--

Te Deos oro Sybarin cur properas amando.

Rem. 2. Les vers sapphiques et alcaïques peuvent être ramenés aux vers, dont nous venons de parler. Le vers alcaïque est alors composé d'un spondée, d'un Bacchius, d'un choriambe et d'un iambe:

4\_, 0/4, /00\_, 0\_

le vers sapphique d'un Epitritus secundus, d'un choriambe et d'un Bacchius:

10--, 100-, 01-.

Chapitre troisième. Du mètre dans les poëmes.

Les morceaux de poësie ne renferment pas toujours la 360. même espèce de vers.

- I. On entend par *Monocolon* un poëme n'ayant qu'une seule espèce de vers. Ainsi les Latins ont écrit le poëme épique et la satyre en hexamètres dactyliques, Phèdre a composé ses fables en trimètres iambiques.
- II. On entend par *Dicolon* le poème, qui renferme deux espèces de vers. Et alors
- A. Ces deux espèces alternent vers par vers, (Dicolon distrophon). Ainsi on trouve:
- 1) Un trimeter iambicus, suivi d'un dimeter, (Epodes d'Horace):

Sic est: acerba fata Romanos agunt Scelusque fraternae necis.

2) Un dimeter trochaicus catalecticus: suivi d'un senarius iambicus catalecticus, (Ode d'Horace):

Non ebur neque aureum Mea renidet in domo lacunar.

3) Un hexamètre suivi d'un pentamètre (Distichon). Ce mètre est sourtout usité dans l'élègie, (Tristia, Epistolae ex Ponto, Heroides, Amores d'Ovide):

Rusticus agricolam, miles fera bella gerentem, Rectorem dubiae navita puppis amat.

4) Un hexametre suivi d'un tetrameter heroicus, (Odes d'Horace):

Quo nos cunque feret melior fortuna parente Ibimus o socii comitesque.

- 5) Un hexamètre suivi d'un Archilochtus, (Ode d'Horace): Diffugere nives redeunt jam gramina campis Arboribusque comae.
- 6) Un hexamètre suivi d'un trimeter iambicus, (Epode d'Horace):

Altera jam teritur bellis civilibus aetas Suis et ipsa Roma viribus ruit.

7) Un hexamètre avec un dimeter iambicus, (Epode d'Horace):

Nox erat et coelo fulgebat luna sereno Inter minora sidera.

8) Un trimeter iambicus avec un Elegiambicus, (Epode d'Horace):

Petti, nihil me sicut antea juvat, Scribere versiculos amore percussum gravi. 9) Un hexamètre avec un *Elegiambicus* de l'autre espèce, pag. 185 Rem., (Epode d'Horace):

Horrida tempestas coelum contraxit et imbres Nivesque deducunt Jovem; nunc mare, nunc siluae,

10) Un Dactylotrochaicus, suivi d'un trimeter iambicus catalecticus, (Ode d'Horace):

Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas Regumque turres, o beate Sexti.

- 11) Un Glyconeus, avec un Asclepiadeus, (Odes d'Horace):

  Quantum distat ab Inacho
  Codrus pro patria non timidus mori.
- 12) Les deux vers cités plus haut, (pag. 186 Rem. 1. §. 359.) Dans ce mètre Horace a composé une ode:

Lydia dic per omnes

Te deos oro Sybarin cur properas amando.

- 361. B. Les deux espèces de vers n'alternent pas d'un vers à l'autre, mais le même vers se répète trois fois de suite. Ainsi on trouve:
  - 1) Trois Asclepiadei, suivis d'un Glyconeus, (Odes d'Horace):

Nolis longa ferae bella Numuntiae Nec durum Hannibalem, neç Siculum mare Poeno purpureum sanguine, mollibus Aptari citharue modis.

Comme la même strophe recommence après le quatrième vers, on nomme un poëme pareil: Dicolon tetrastrophon.

2) Trois vers sappliques, suivis d'un Adonius, (Odes d'Horace):

Integer vitae scelerisque purus Non eget Mauris jaculis neque arcu Nec venenatis gravida sagiltis Fusce, pharetra.

- 362. III. On entend par *Tricolon* un poëme, composé de trois sortes de vers. Et alors:
  - A. La strophe est composée de trois vers, dont un de chaque espèce, (Tricolon tristrophon). Ainsi on trouve:
  - 1) Le mètre cité plus haut (8), en divisant le *Elegiambicus* en versus Archilochius et en dimeter iambicus, que l'on fait précéder d'un trimeter iambicus:

Petti nihil me sicut antea juvat Scribere versiculos

Amore percussum gravi.

2) Le mètre cité plus haut (9), en divisant le Elegiambi-

cus en un dimeter iumbicus et en un versus Archilochius, auxquels on fait précéder un hexamètre:

Horrida tempestas coelum contraxit et imbres Nivesque deducunt Jovem; Nunc mare, nunc siluae.

- B. La strophe est composée de trois espèces de vers, le 363. vers de la prèmiere espèce étant répété (Tricolon tetrastrophon). Ainsi on trouve:
- 1) Un mètre choriambique, composé de deux Asclepiadei, d'un Pherecrateus (ou Glyconeus catalecticus) et d'un Glyconeus complet, (Od. d'Horace):

Dianam tenerae dicite virgines Intonsum pueri dicite Cynthium Latonamque supremo Dilectam penitus Iovi.

2) Le mètre alcaïque composé de deux vers alcaïques, d'un dimeter iambicus hypercutalectus et d'un versus lognoedicus, (Odes d'Horace):

Non semper idem floribus est honos Vernis: neque uno luna rubens nitet Vultu. Quid aeternis minorem Consiliis animum futigas.

Rem. Les mètres alcarque, sapphique et choriambique sont ceux que l'on trouve le plus fréquemment dans les odes d'Horace.

# Appendice.

# GALLICISMES.

## Chapitre I.

# Gallicismes relatifs à quelques prépositions.

364. 1. Lorsque à, devant un infinitif, exprime le même sens que si, la proposition latine se construit avec si.

Le mensonge, à bien l'examiner, est transparent, mendacium perlucet, si diligenter inspexeris. Sen. Ep. 79.

On pourrait, dans le même sens, se servir du participe:

Tous les objets paraissent plus grands à les voir dans l'eau, omniu per aquam videntibus majora sunt. Sen. Nat. Quaest. 1. 6.

365. 2. Les expressions à la charge que, bien enten du que ont pour équivalents en latin, sub ea conditione, ea conditione, ea lege, qui se construisent avec ut et le conjonctif, ou, si la proposition suivante est négative, avec ne:

Une récompense lui fut accordée à la charge qu'il n'écrirait plus, praemium ei datum est, sub eu conditione, ne quid postea scriberet. Cic.

366. 3. A force de équivant à par beaucoup, et se traduit seit par l'adjectif multus ou plurimus avec un substantif à l'ablatif, soit par l'adverbe multum ou plurimum devant un gérondif-ablatif:

Biens acquis à force de travail, bona multo labore quaesita Cic.; — à force de travailler, multum laborando.

367. 4. L'expression à l'insu de, à mon insu, à notre insu, à votre insu, se traduit par l'adjectif inscius ou insciens, quand le sens permet de l'appliquer à un nom ou pronom-de la proposition principale:

J'ai fait cela à mon insu, id inscius ou insciens feci. Cic.

Lorsque à l'insu s'applique à un nom de la phrase subordonnée, on forme un ablatif absolu:

Il ne fit rien à l'insu de son collègue, insciente collega nihil egit. Cic.

5. A plus forte raison se rend par tum maxime. Tum 368. est le corrélatif de quum, qui se place dans la proposition précédente:

Dans toute chose, à plus forte raison dans l'affaire présente, quum in omni re, tum in hoc maxime negotio. Cic.

6. Au lieu que, établissant un contraste se tourne par 369. mais, au contraire, et peut quelquefois se rendre par *autem* ou *vero*. Cependant ces deux particules adversatives manquent souvent en latin, si le contraste se réduit à peu de mots.

Le poëte est plus géné dans la mesure, au lieu qu'il est plus libre dans l'emploi des mots, poeta numeris adstrictior, verborum autem licentia liberior est. Cic.

Tandisque, pouvant exprimer le même contraste, se traduirait de même.

Au lieu de sert au même emploi après une recommandation on un ordre:

Vous lirez au lieu de jouer, leges, non ludes.

Dans les autres cas, au lieu de se tourne soit par loin' de et se traduit par nedum, soit par tant s'en faut et se traduit par tantum abest ut — ut; on par adeo non — ut.

7. Malgré, contre le gré, en parlant des personnes 370. on des objets auxquels on prête une volonté, se rend par l'adjectif invitus:

Comment avez-vous pu les retenir malgré eux? eos invitos retinere qui potuisti? Cic.

Mon discours insiste malgre lui sur ce point, invita in hoc loco versatur oratio. Cic.

Malgré, (en dépit de) se rend aussi par un ablatif absolu, formé soit avec l'adjectif invitus, soit avec un participe d'une signification analogue, comme adversans, repugnans, reluctans:

N'entreprenez rien malgré le père ou en dépit du père, nihil patre invito suscipies.

Enfin malgré (non obstant) se tourne quelquefois par quoique, et se rend par quamvis.

Je ne crains pas un rhéteur malgré son éloquence, non timeo rhetorem quamvis eloquentem, ou quamvis sit eloquens. Cic.

8. Pour signifiant au lieu de, peut se traduire soit par 371. pro et l'ablatif, soit par loco et le génitif:

Prendre quelque chose pour un affront, aliquid in contumeliae loco ponere. Cic.

Pour établissant une comparaison, un rapprochement, peut se traduire par ut.

Il avait beaucoup de littérature pour un Romain, in illo multae, ut in homine Romano, litterae erant. Cic.

Pour peu que équivant à si même très peu et se rend par si vel minimum, si vel levissime ou d'autres expressions semblables:

Pour peu que vous le touchiez, si vel levissime eum per-

372. 9. Sans employé après une proposition affirmative se tourne souveut par et ne pas, et se rend par la conjonction nec ou neque:

Beaucoup de gens font semblant de tout savoir, sans rien savoir, multi omnia se simulant scire, nec quid-

quam sciunt. Plaut.

La vertu brille toujours par elle-même, sans que jamais les taches étrangères l'obscurcissent, virtus splendet per se semper, neque alienis unquam sordibus obsolescit. Cic.

Après une proposition négative ou interrogative sans est souvent l'équivalent de si—ne pas; à moins que, et se traduit par nisi:

Ils ne gagnent rien sans mentir beaucoup, nihil proficiunt, nisi admodum mentiantur. Cic. Off, 1, 150.

Après une proposition négative ou interrogative sans peut aussi être l'équivalent de avant que, et il se traduit par prius quam:

Je n'essayai point d'éveiller la pitié dans les autres, sans être moi-même saisi de pitié, non prius sum conatus misericordiam aliis commovere, quam misericordia sum ipse captus. Cic. de or. 2, 47.

Après une proposition négative sans peut aussi quelque-

fois se traduire par quin:

Catulus fut un homme d'un esprit si distingué que je ne l'ai jamais vu sans l'admirer Catulus tanti fuit ingenii,

ut nunquam eum viderim, quin admirarer.

Comme équivalents de sans suivi d'un verbe on emploie fréquemment plusieurs adjectifs ou adverbes négatifs composés de ne et surtout de in:

sans s'appliquer, negligens, negligenter, sans prendre ses précautions, incaulus, incaute, sans avoir de prévoyance, improvidus, improvide, sans le vouloir, par mégarde, imprudens, imprudenter, sans y être préparé, imparatus.

Ceux qui vous ont offensé sans le vouloir, qui imprudentes ou imprudenter te laeserunt. Cic.

Tout cela s'est fait sans que Sylla le voulût, haec omnia imprudente Sylla facta sunt. Cic. de fin 2, 5.

Condamner quelqu'un sans l'entendre, aliquem indicta causa (ou incognita causa) damnare. Cic.

Il passe la nuit sans dormir, noctem ducit insomnem. Virg. Aen. 9, 166.

Il en est de même de quelques substantifs:

Quitter son poste sans l'ordre du général (sans que le général l'ait ordonné), injussu imperatoris de statione decedere. Cic. Sen. 73.

## Chapitre II.

# Gallicismes relatifs à quelques conjonc-

1. En français, au lieu de répéter une conjonction déjà 373. exprimée dans la phrase, on peut la remplacer par que, après le quel on met le plus souvent le conjonctif; ce que ne se rend pas en latin après et:

> Le témoignage des sens est vrai, s'ils sont sains et que tous les obstacles soient écartés, est in sensibus veritus, si sani sunt et omnia removentur quae obstant. Cic. Acad. 4, 19.

Les Romains répétent la conjonction précédente tantôt avec et, tantôt sans et:

> Si votre esprit a adopté une opinion, et que la raison vienne la détruire, ne resistez pas, si quam opinionem mentibus vestris comprehendistis, si eam ratio convellet, ne repugnetis. Cic. Cluent. 6. Il ferait la paix avec eux, si ils lui donnaient des otages et qu'ils fisseut satisfaction des injures aux Eduens, si obsides ab iis sibi dentur, et si Aeduis de injuriis satisfuciant, sese cum iis pacem esse facturum. Caes.

2. Ne - que équivant à seulement et se rend en latin 374. par un des adverbes tantum, tantummodo, solum, ou bien par non précédé ou suivi de nisi:

Vous ne prenez de la vertu que le nom, 'nomen tantum virtutis usurpas. Cic.

Il ne s'est trompe que dans ce seul point, nisi in hoc uno non erravit ou non erravit nisi in hoc uno.

3. Les expressions tout-que, quelque-que, si-375. que, separées par un adjectif, sont des équivalents de quoique et se traduisent par quamvis ou quantumvis, et tamen se met ordinairement dans la proposition corrélative:

Toutes faibles que sont les passions ou quelque faibles que soient les passions, ou si faibles que soient les passions, elles deviennent excessives, quantumvis exigui sint affectus, in majus excedunt. Sen. Ep. 85.

Il avait fait à la guerre de grandes actions, quelque funestes qu'elles aient été à la république, res bello gesserat, quamvis reipublicae calamitosas, attamen magnas. Cic. Phil. 2, 45.

#### Chapitre III.

# Gallicismes relatifs à quelques pronoms adjectifs.

376. 1. L'adjectif tel, signifiant quelque, certain, se rend par quidam certus, quidam on aliquis.

Il y a telle prononciation où rien ne peut déplaire, est quaedam certa vox, in qua nihil displicere possit. Cic. de orat. 3, 12.

Les locutions il y a tel homme, telle femme, telle chose qui se traduisent par sunt qui, sunt quae.

Tel ou tel se dit unus aliquis, ou unus quidam:

On cherchait un appui auprès de tel ou tel homme vertueux, ad unum aliquem confugiebant virtute praestantem. Cic. off. 2, 12.

377. 2. Le premier venu se rend par unus quivis, ou unus quilibet:

Autant qu'en pourrait juger, non le premier venu, mais un critique éclairé, quantum non unus quivis, sed aestimator doctus posset cognoscere. Cic. Brut. 93.

# Chapitre IV.

## Pronom démonstratif avec le verbe être.

378. 1. Le pronom ce et le verbe être se placent fréquemment devant certains mots suivis de qui ou de que, pour les faire remarquer: c'est à vous que je parle. Pour obtenir un effet équivalent en latin, on ne traduit point c'est—que, mais on place en tête de la proposition les mots sur lesquels on veut appeler l'attention:

C'est moi qui suis ce consul, ego sum ille consul. Cic. C'est l'honneur qui est la récompense de la vertu, ho-

nor est praemium virtutis. Cic.

C'est par notre vertu que nous méritons des éloges, propter virtutem jure laudamur. Cic. La locution équivalente ce qui-c'est; ce que-c'est, se rend de la même manière par le seul arrangement des mots:

Ce que demande un grand concours d'hommes, c'est un orateur vif, ardent, plein d'action, acrem oratorem, incènsum, agentem hominum concursus desiderat. Cic. Brut. 92.

Dans le cas où, pour insister davantage sur ce qu'on vient de dire, on ajoute en français l'adverbe là à c'est, on peut en latin employer une construction tout à fait analogue:

C'est là ce que Théophraste ne put soutenir, hoc illud est, quod Theophrastus sustinere non potuit. Cic. Tusc. 5, 8. On dirait aussi: Voil à ce que Théophraste ne put soutenir.

2. C'est devant un substantif suivi de que de et d'un 379.

2. C'est devant un substantif suivi de que de et d'un 379 infinitif se rend par est:

C'est un art difficile que de bien gouverner l'état, ars est difficilis, recte rempublicam gerere. Cic. Att. 7, 25.

Il en est de même quand l'infinitif est remplacé par une autre construction:

C'est un grand bienfait de la nature, que la mort soit nécessaire, magnum beneficium est naturue, quod necesse est mori. Sen. Ep. 101.

Quand le substantif est remplacé par un adjectif, on peut employer, comme en français, le pronom démonstratif:

C'est une chose très-injuste que de se faire payer la justice, id ipsum injustissimum est, justitiae mercedem quuerere. Cic. de Leg. 1, 50.

C'est, devant un infinitif suivi de que de et d'un autre infinitif, se rend par *id est*, et l'infinitif attribut n'a pas besoin d'être en tête de la phrase:

C'est être toujours enfant que d'ignorer ce qui est arrivé avant sa naissance, nescire quid untea quam natus sis acciderit, id est semper esse puerum. Cic. orat. 120.

On peut aussi ne pas rendre c'est -- que de et tourner par celui qui, ceux qui, en latin qui ou quicunque:

C'est honorer Dieu que de le connoître, Deum colit, qui novit. Sen. ep. 85.

C'est avoir tort que de vouloir être trop bon, qui benigniores volunt esse, peccant. Cic. off. 1, 44.

3. Par suite du même principe de traduction, c'est que 380. se rend par quod; ce n'est pas que par non quod; ce n'est pas que—ne par non quin:

Ce n'est pas qu'il doutât, non quod dubitaret. Cic. Dom. 26. Ce n'est pas que je ne diffère de sentiment, mais c'est que je vous crois sage, non quin ipse dissentiam, sed quod te supientem esse judico. Cic. fam. 4, 7.

13 \*

Au lieu de non quod on trouve aussi non quo et au lieu de sed quod, sed quia. Voyez pag. 142.:

Ce n'est pas que j'accepte volontiers un reproche, mais c'est que je n'abandonne pas volontiers une cause, non quo libenter male audiam, sed quia ego causam non libenter relinquo. Cic. de orat. 2, 75.

Au lieu de ce n'est pas que, on dit aussi en français dans le même sens, non pas que ou non que. Cf. liv. II. chap. X, 279, c. Quand ce qui ou ce que précède c'est que, on met en latin illud avant quod:

Ce qui en résulte finalement, c'est qu'une vie bien réglée rend meilleur, illud extremum est, quod recte vivendi ratio meliores efficit. Cic. de leg. 1, 11.

Ce que je remarque c'est qu'on nommait hostis celui qu'on aurait du appeler proprement perduellis, illud animadverto, quod qui proprio nomine perduellis esset, is hostis vocaretur. Cic. off. 1, 37.

## Chapitre V.

# Gallicismes relatifs à quelques verbes.

381. 1. Les verbes réfléchis s'emploient souvent en français lorsque l'action n'est pas réellement faite par le sujet sur luimême; ils sont alors l'équivalent d'un verbe passif et se traduisent en latin par le passif:

Si cela ne se comprend pas bien, cela peut se conclure de nos discordes, id si minus intelligitur, ex discordiis percipi potest. Cic. amic. 23.

382. 2. Les expressions avoir la force, le courage, le coeur, la hardiesse, le front, la confiance se rendent le plus souvent par le verbe audere, quelquefois par sustinere, après lesquels on met l'infinitif:

Cajus n'eut pas le courage de parler à Mucius. Cajus Mucium alloqui non ausus est.

383. 3. Avoir à coeur, ou prendre à tâche répond le plus habituellement à l'expression curae est, qui se construit avec le datif:

Vous aviez à coeur ma dignité, tibi curae fuit mea dignitas. Cic.

Si avoir à coeur est suivi d'une proposition complètive, on la construit en latin avec la conjonction ut ou quemadmodum et le conjonctif:

> J'aurai plus à coeur de vous témoigner ma réconnaissance que de poursuivre les injures de mes ennemis:

mihi majori curae erit quemadmodum vobis gratiam referam, quam quemadmodum inimicorum injurius persequar. Cic. ad Quir. 22.

Avoir fort à coeur peut se tourner par n'avoir rien tant à coeur, et se traduire par nihil antiquius haben.

Rem a) L'expression latine cordi habere, analogue pour la forme à l'expression française avoir à cocur, répond à peu près pour le sens à retenir par coeur, garder dans sa mémoire. Cf. Gell. 18, 7; 2, 19; 17, 19 b) L'expression cordi esse signifie plaire, être agréable,

cher, être selon le coeur: Ma fille m'est très chère, mili

filia maxime cordi est. Cic

c) Cordi est se construit, comme impersonnel, avec une proposition infinitive, dans le sens de placet, placitum est: Il ne vous a pas été agréable que Postumius fût heureux dans cette guerre, vobis non fuit cordi Postumium prospere bellum gerere. Liv. 9, 8.

d) Par coeur, signifiant de mémoire, se dit memoriter, p. ex. il récitait par coeur beaucoup de passages des harangues de Démosthène, memoriter multa e Demosthenis orationibus pro-

nuntiabat. Cic. de or. I, 19.

e) Savoir par coeur se dit memoria tenere.

4. Les locutions il me tarde, je suis impatient, 384. signifient je désire très vivement et se traduisent par quelque verbe qui exprime ce sens, p. ex. ardentissime cupio,

Rien ne me tarde plus que de, a un correspondant dans la locution latine, nihil mihi longius est quam ut.

Rien ne lui tardait plus que de me voir, nihil ei longius fuit, quam ut me videret. Cic. Fam. 11, 27.

5. Il serait trop long, on je n'en finirais pas, 385. se rend par longum est avec l'infinitif:

Il serait trop long de dire ces choses, longum est ea dicere. Cic. Sext. 5.

6. Le conditionnel du verbe savoir, construit avec une 386. negation devant un infinitif, a le sens de ne pouvoir, et se rend par non possum accompagne d'un infinitif ou par le coujonctif du verbe fini:

Je ne saurais croire, credere non possum ou non credi-

7. Prendre sur soi, avoir la prétention, se dit 387. sibi sumere; - avoir la présomption équivant à tantum sibi sumere; le que se traduit par ut avec le conjonctif:

J'ai pris sur moi d'écrire, sumpsi hoc mihi ut scriberem.

Cic. Fam. 13, 50.

Je n'ai pas la prétention d'avoir la vue plus longue nequaquam mihi sumo, ut plus ipse prospiciam. Cic. Fam. 6, 5.

Je n'ai pas la présomption de penser cela, mihi non sumo tantum, ut putem. Cic. Planc. 3.

- 388. 8. Faire le signifie le plus souvent faire semblant d'être, il se rend alors par simulare, qui se construit soit avec un substantif pour régime direct, soit avec une proposition infinitive:
  - Il fait le fou, simulat vesaniam, Plin. 35, 11, 40. ou furere se simulat, Cic. Off. 1, 30.

On dit aussi: simulat furentem. Sen. Herc. Oet. 4, 29. La construction se trouve ainsi conforme à la construction française: Hannibal faisait le malade Hannibal aegrum simulabat. Liv. 25, 8. Mais cette tournure est rare en latin.

389. 9. Les expressions il s'agit de, il y va de, il est question de et être mis en question, se rendent par le verbe passif agi, qui ne s'emploie dans ce sens qu'à la troisième personne, et qui prend pour sujet le nom singulier on pluriel dont il est question:

Il s'agit du salut des alliés, agitur salus sociorum. Cic. pro leg. Manil. 6.

Il y va des biens de plusieurs citoyens, ou les biens sont mis à question, aguntur bona multorum civium. ibid.

Quand le sujet devrait être un pronom personnel, on le remplace par res et un pronom possessif:

Il s'agit de vous, tua res agitur. Virg.

Il s'agissait de nous, res nostra agebatur. — Il croyait qu'il s'agissait de lui, rem suam agi putabat.

390. 10. Bene agere cum aliquo signifie bien agir avec quelqu'un, le traiter favorablement; de là l'emploi impersonnel passif de bene, optime, praecture agitur cum aliquo dans le sens de être bien heureux, être bien partagé, et de agitur male ou pessime cum aliquo être malheureux, être à plain dre:

Nous sommes bien heureux, si nous pouvons nous conduire nous-mêmes, praeclare nobiscum agitur, si nosmet ipsos regere possumus. Cic. Fam. 4, 14.

Ils sont à plaindre, pessime cum iis actum est.

391. 11. C'en est fait se traduit par actum est:
C'en est fait de lui, actum de isto est. Cic.

392. 12. Se mettre à se rend par instituere, coepisse, incipere, commencer:

Je me mis à écrire ce rien, hoc nescio quid scribere institui. Cic. Att. 9, 14.

## Chapitre VI.

# Faire, devant un infinitif.

1. Quand faire, devant un infinitif, signific faire que, 393. faire en sorte que, on le rend par facere ut:

Faites-moi savoir, facito ut sciam. Cic. Att. 2, 1.

- 2. Si faire est avec un verbe dont l'action soit faite par 394. le nom qui sert de complément aux deux verbes français réunis, il faut traduire faire par un des verbes latins dont il exprime véritablement le sens, par ex.
  - 1) Par jubere, s'il signifie ordonner, et le second verbe forme alors une proposition infinitive:

Faites-les sortir, jubete istos foras exire. Ter. Eun. 2, 3, 16.

2) Par impellere, s'il exprime l'idée de porter à, déterminer:

Quel motif vous a fait agir ainsi, quae causa te impulit, ut id faceres. Cic.

3. Si le nom construit avec les deux verbes français réu-395. nis est réellement le régime du second verbe, faire ne se traduit pas; et les deux verbes français se rendent soit par un seul et même verbe latin soit par une locution formée du verbe facere ou d'un verbe analogue, et d'un substantif contenant l'idée du second verbe français:

Faire voir, faire connaître une chose, rem aperire, de-clarare.

Quand faire connaître a pour sujet un nom de chose, on peut renverser la phrase:

Vos lettres m'ont fait connaître votre amour, tuum erga me amorem ex tuis litteris cognovi. Cic.

Faire croire, fidem facere, avec le nom de la personne au datif, et celui de la chose crue au génitif, ou avec une proposition infinitive:

Il fait croire à son jugement, fidem facit sui judicii. Cic. Acad. 4, 19.

Nous vous ferons croire que nous conseillons des choses utiles, tibi fidem faciemus, nos utilia suadere. Cic. Att. 9, 10.

Faire rire, concitare risum. Cic. — faire pleurer, faire admirer, faire soupconner, lacrimas, admirationem, suspicionem movere. Cic.

Il faut traduire d'une manière analogue se faire de-396.
 vant un infinitif, p. ex.

Se faire écouter, sibi audientium facere; — se faire aimer, sui amorem excitare:

La parole d'un vieillard se fait écouter, facit sibi audientiam senis oratio. Cic. Sen. 28.

397. 5. Les expressions bien faire de, avoir raison de, mal faire de, avoir tort de ont leurs équivalents dans les expressions latines bene ou ratione facere, et male facere, qui se construisent avec la particule quod, ou le pronom relatif:

Vous avez eu raison de vous renfermer chez vous, quod domi te inclusisti, ratione fecisti. Cic. Att. 12, 44.

Silius a bien tait de transiger, bene fecit Silius, qui transegerit. Cic. Att. 12, 24.

## Chapitre VII.

# Verbes à traduire par un adverbe.

398. 1. Ne faire que, devant un infinitif, est l'équivalent de sans cesse et se rend par assidue, usque ou quelque autre adverbe analogue:

Le coq ne fait que chanter, gallus gallinaceus assidue cantat. Cic. Div. 74.

399. 2. Les expressions ne faire que de, ou venir de, devant un infinitif, signifient tout à l'heure, il n'y a qu'un moment, et se rendent par modo:

Vous ne faites que d'arriver, ou vous venez d'arriver, modo advenisti.

400. 3. Venir à devant un infinitif exprime l'idée de par hasard, et se rend par forte:

Si l'on vient à admirer, si quis forte miratur. Cic.

401. 4. Lorsque aller, devant un infinitif, exprime l'idée d'un futur prochain, on le rend comme devoir, par le participe futur et esse:

Curion va venir, Curio venturus est.

Les expressions être au moment de, à la veille de, sur le point de, se rendent de la même manière avec les adverbes jamjam ou continuo, sur le champ:

J'étais au moment, ou sur le point de rendre visite à Pilia, eram continuo Piliam salutaturus. Cic. Att. 14, 20. On se sert aussi dans le même sens de in eo esse ut avec le conjonctif: In eo eram ut Piliam salutarem.

402. 5. Avoir peine, avoir de la peine à, devant un infinitif, se tourne par difficilement, et se rend par vix, aegre, difficulter; — n'avoir pas de peine à se rend par facile:

En toutes choses il faut considérer ce que nous avons

de la peine à faire et ce que nous n'avons pas de peine à faire, in omnibus quid difficulter fieri, et quid facile fieri possit, oportet considerare. Cic. de Inv. II, 169.

6. Les verbes faillir, manquer, penser devant un in-403. finitif se tournent par seulement ne pas, ou par presque, et se rendent par tantum non ou paene:

Lacédémone faillit à être prise, tantum non capta Lacedaemon est. Liv. 34, 40.

J'ai pensé devenir fou de joie, nimio gaudio paene desipui. Cic. Fam. 2, 9.

7. Ne servir qu'à devant un infinitif, se tourne par 404. seulement, et se rend par tantum, tantummodo, solum, duntaxat, nihil aliud — quam, nihil — nisi, non — nisi:

Cela n'a servi qu'à montrer votre bienveillance. Nihil ea res nisi benevolentiam tuam declaravit.

8. Ne pas tarder à se tourne par bientôt, et se 405. rend par brevi, brevi tempore ou propediem:

César ne tardera pas à avoir des forces considérables, Caesar magnas copias brevi habiturus est. Cic. Att. 8, 19.

## Chapitre VIII.

# Verbes à traduire par une conjonction.

1. Avoir beau peut être remplacé par en vain, inu-406. tilement, et se rendre par frustra, neguicquam:

Vous avez beau avoir honte, nequicquam te pudet. Cic. Quint. 79.

Avoir beau se tourne aussi par quoique, bienque, et se rend par quanvis, licet, etiamsi:

Les hommes ont beau être dans la situation la plus inquiétante, ils ne laissent pas de se distraire par moment, homines quamvis in turbidis rebus sint, tamen interdum animis relaxantur. Cic. Phil. 2, 16.

2. Ne pas laisser de, devant un infinitif, se tourne par 407. cependant, néanmoins, et se rend par tamen ou nihilominus:

Nous savons l'issue de cette affaire depuis longtemps, et nous ne laissons pas d'hésiter, jam pridem hujus rei exitum compertum habemus, ac tamen haesitamus.

3. Les expressions dussé-je, dussiez-vous, dus-408. sent-ils, dût-on, devant un infinitif, sont les équivalents de quand-même, quand bien même, et se rendent par etiamsi:

Je suivrai les gens de bien, dussent-ils se perdre, ego bonos viros sequar, etiamsi ruent. Cic. Att. 7, 7.

#### Chapitre IX.

# Verbes qui ne se traduisent pas en latin.

409. 1. Savoir, devant un infinitif, se rend par scire, quand il signifie avoir le talent, ètre habile à:

Phidias savait faire (était habile à faire) des statues d'ivoir, ex ebore Phidias sciebat facere simulacra. Sen. Ep. 85.

Quand savoir a un sens moins déterminé, on ne le rend pas, ou on le remplace par quelque adverbe tel que scite, commode, habilement, à propos:

 Il savait bien protéger les intérêts du peuple romain, scite populi Romani commoda tuebatur.

410. 2. Les expressions de savoir, pour savoir, placées devant un pronom interrogatif, qui lie deux propositions, ne se rendent pas en latin:

Les poëtes ont soulevé la question de savoir en quoi ils différent des orateurs, poëtue quaestionem attulerunt, quidnam esset illud, quo ipsi différrent ab oratoribus. Cic. Orat. 66.

Les matelots se disputaient pour savoir qui tiendrait le gouvernail, nautue certubant quis eorum potissimum gubernaret. Cic. Off. 1, 87. — On dirait aussi en frauçais: se disputaient à qui tiendrait le gouvernail.

# Chapitre X.

# Verbes rendus par la construction.

 11. Lorsque avoir besoin de, devant un verbe passif, exprime la nécessité, on le traduit comme devoir, par le participe futur passif:

La jeunesse a besoin d'étre réprimée et contenue, juventus refrenanda atque coercenda est. Cic. Div. 2, 5.

412. 2. Les locutions il ne s'ensuit pas pour cela que, s'ensuit-il pour cela que, ou ce n'est pas à dire pour cela que, est-ce à dire pour cela que, se rendent par non continuo, non ideo, non ideireo, et il n'est point tenu compte des verbes s'ensuivre ou dire:

Si quelques insurrections ont été salutaires à notre état, il ne s'ensuit pas pour cela (est-ce à dire pour cela) que si le peuple s'est révolté on doive faire de cette circonstance un crime affreux à Norbanus? si nonnullae seditiones saluti huic civitati fuerunt, non continuo, si quis motus populi factus est, id Norbano in nefario crimine est ponendum. Cic. de Orat. 2, 199.

#### Calendrier Romain.

1. Le mois romain se divisait en trois époques: calen-413. des, nones, ides, qui se marquaient ainsi: cal. ou kal., non., id. On appelait calendes le premier jour de chaque mois; les nones répondaient au sept des mois de mars, de mai, de juillet et d'octobre, et au cinq des autres mois; les ides répondaient au quinze des mêmes mois de mars, de mai, de juillet et d'octobre, et au treize des huit autres. Le quantième du mois se marquait par le nom de l'époque qui suivait; ainsi le dernier jour de janvier s'appelait la veille des calendes de février, prid. cal. febr.

2. Tableau des divisions du mois romain.

414.

| Jours<br>du<br>mois                                                              | Mars, Mai, Juil<br>let, Octobre,<br>(31 jours)                                                                                             | Janvier, Août,<br>Décembre,<br>(31 jours)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Avril, Juin, Sep-<br>tembre, Novem-<br>bre (30 jours)                                                                                     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. | calendis VI V ante IV nonas III) pridie nonas nonis VIII VII ante V idus IV III pridie idus idibus XVII XVI XVI XVI XVI XVI XVI XVI XVI XV | calendis   IV   ante nonas   IV   ante nonas   IV   IV   IV     ante   IV   IV     ante   alendary   a | calendis IV ante nonas pridie nonas nonis VIII VII (ante V (idus IV) III pridie idus idibus XVIII XVI | calendis |
| 30.<br>31.                                                                       |                                                                                                                                            | III<br>s pridiecalenda:<br>)  (du mois suiv.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |          |

415. 3. Le jour se divisait en douze heures: la première ré pondait à six heures du matin, la douzième à six heures du soir; la sixième heure était midi; la neuvième, trois heures aprèmidi etc.

Les douze heures de nuit se partagaient en quatre veil les (vigiliae) de trois heures chacune. La première veille comprenait de 6 heures à 9 heures du soir, la seconde veille de 9 heures du soir à minuit, ainsi de suite.

## Errata.

p. 49 l. 1 au lieu de Châp, XXIV. lisez Chap, XXIII. p. 50 l. 2 au lieu de Chap, XXV. lisez Chap, XXIV. p. 53 l. 27 au lieu de Chap, XXVI. lisez Chap, XXV. p. 56 l. 15 au lieu de Chap, XXVII. lisez Chap, XXVI. p. 58 l. 16 au lieu de Chap, XXVIII. lisez Chap, XXVII. p. 62 l. 21 au lieu de Chap, XXIII. lisez Chap, XXVIII. p. 63 l. 28 au lieu de Chap, XXXII. lisez Chap, XXVIII. p. 63 l. 28 au lieu de Chap, XXXII. lisez Chap, XXXIII.

Berlin, imprimé chez J. F. STARCKE.





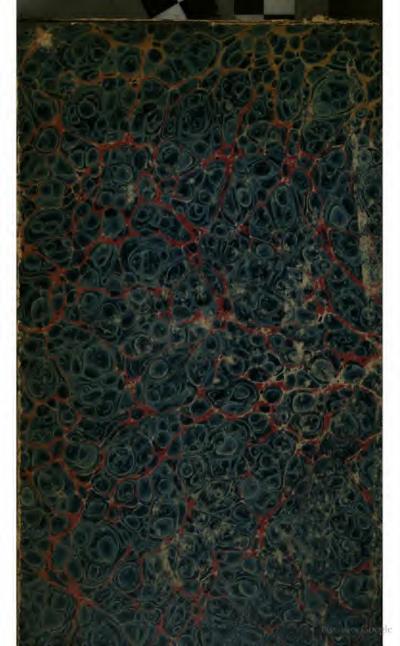